Initiatives : les fausses images des métiers



CINQUANTIÈME ANNÉE - Nº 15024 - 7 F MERCREDI 19 MAI 1993 BOURSE

### **Guerres** de succession en Allemagne

CSU bavaroise, se trouvent enga-gés dans un processus délicat de lement au sommet. Le comme au quartier général des chrétiens-sociaux à Munich, par d'intenses manœuvres politi-

dans l'autre, on trouve le retrait forcé de dirigeants politiques impliqués dans des affaires les ant pour continuer à jouer de son piédestal pour avoir menti seur en 1988 de Franz-Josef Strauss, devra, dans les semaines qui viennent, abandonner ses fonctions, les plus hautes inses de la CSU estimant que les libéralités dont il a bénéficié de la

AU SPD, la guerre des Au petits-fils de Willy Brandt's fait rage. Les trois can-Björn Engholm - Gerhard Schrö-Laiontaine - appartienness à cette génération de « quadras » de la social-démocratie venus à la politidre bar admiration et mebect born. le premier chancelier SPD de l'ex-république fédérale. La dimension rsonnelle l'emporte largement dans cet affrontement sur les

Gerhard Schröder et Oaker Lafontaine privilégient, certes, une alliance avec les Verts pour tenter de ravir le pouvoir au chancelier Kohl, alors que Rudolf Scharping penche plutôt pour une alliance « au centre » avec les libéraux, mais il ne s'agit là que d'hypo-thèses d'école : il est peu probable, dans l'état actuel de l'opinion. que de telles majorités puissent se dégager dans le prochain Bun-destag. Le vainqueur de la joute, qui devrait être connu avant l'été. sera l'homme qui aura, dans les semisies qui viennent, montré sa capacité à redonner courage et ambition à un parti désorienté idéologiquement et en butte au « désemour » subi par l'ensemble de la gauche ovest-européenne. Oskar Lafontaine, en dépit de la cuisante défaite suble en 1990, ne paraît pas le plus mal placé dans cette course au sommet.

Amunich, en revanche, on assiste à l'affrontement de deux hommes, Theo Waigel et Edmund Stoiber, représentant des orientations divergentes. Le pra-mier, ministre des finances du gouvernement fédéral et président de la CSU, incarne l'aile «fibérale » du parti, susceptible d'atti-rer les voix de la bourgeoisie urbaine, comme le fit jatis le cha-rismatique Franz Josef Strauss. Edmund Stoiber, ministre de l'intérieur du gouvernement de «l'Etat libre de Bavière», a fondé sa réputation sur un discours musclé sur la loi et l'ordre, et par des prises de positions à la limite de la xénophobie vis-à-vis des immigrés et des demandeurs d'asile. Les députés CSU à la diète bavaroise, qui doivent décider de la succession de Max Streibl, sont, pour le moment, majoritairement favorables à CSU lors des élection régionales de l'automne 1994. Un jeu dange-



### En annonçant 14 milliards de francs pour l'emploi

# Le gouvernement s'efforce de vaincre le scepticisme des chefs d'entreprise

Michel Giraud, ministre du travail, a affirmé, lundi 17 mai, qu'il souhaite à terme remplacer «le traitement social» du chômage par des cactions d'accès à l'emploi». Il devrait piémentaires à la fin de l'année. Tous les disposer de 6,5 milliards de francs attendus des privatisations, de 7 milliards du collectif budgétaire et de 7 milliards existants.

par Alain Lebaube

Evidenment, l'expression publique manque, mais c'est bien du côté d'une partie des patrons que proviennent les critiques les plus fortes à l'égard du plan de redressement de M. Balladur, présenté la semaine dernière. Mezza voce, en catimini, ils se montrent encore plus sévères que les organisations syndicales de salariés, tant à l'égard de leurs pairs - le CNPF que du nouveau gouvernement. Dans leurs critiques, ceux-là, qui

réclament l'anonymat, mêlent les considérations générales et les soucis tactiques. « Nous ne sommes pas raisonnables, avoue l'un de ces dirigeants inquiets. Avec tous les cadeaux qu'on vient de nous faire, nous aurions du pratiquer le donnani-donnani et montrer que nous étions capables de nous engager», juge-t-il. «Comme les résultats pour l'emploi ne seront pas au rendez-vous, le mouvement de balancier va revenir sur nous avant la présidentielle, et nous aurons perdu notre crédibilité.»

Le même, qui n'est pas seul, s'inquiète aussi des effets pervers de l'exonération de charges pour les bas salaires, via les allocations familiales. « C'est simple, insistet-il, on va assister à un effet gros-1,2 % du SMIC va être progressivement bloqué... à moins, comme dans mon entreprise, que les employeurs ne se décident à verser des primes pour continuer à bénéficier de l'avantage accordé. »

Le ministre du travail a cependant jugé

« tout à fait probable » une augmentation esti-

mée par l'UNEDIC à 340 000 chômeurs sup-

espoirs se tournent donc vers le patronat,

dont le gouvernement s'efforce de vaincre le

# La télévision demain

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-WERY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

I. - 0, 1, l'image en chiffres

L'image numérique va multiplier les chaînes de télévision. Nous commençons la publication d'une série de trois articles qui montrent que, grâce à de nouvelles techniques, les téléspectateurs pouront bientit recever des containes de plies, les telespecialeurs pouron bientôt recevoir des centaines de chaînes à domicile. Aux Etats-Unis, la course à l'audience est relancée. Ce qui se prépare aujourd'hui outre-Atlantique préfigure la télévision de demain.

par Michel Colonna d'Istria

0, 1, ou l'image émancipée... Après avoir conquis les textes et les graphiques grâce à l'ordi-nateur, les chiffres sont en passe de submerger l'image, donc la télévision. L'image vidéo numérique (codée électroniquement sous forme de 0 et de 1) s'est imposée dans les studios. Mais les torrents de chiffres n'arrivaient pes à passer jusque dans les foyers per les «tuyaux» existents que sont les émetteurs hertziens, le câble, les satellites. Or, voici que cette limite tombe, avec l'avènement de la compression

numérique, qui transforme les

petits fils des réseaux ou les paraboles des satellites en fontaines à images domestiques. Informatique, télécommunica tions, audiovisuel pourront-ils s'abreuver aux mêmes sources d'images? C'est l'un des enjeux à terme. Mais dès maintenant est engagée une course de vitesse entre puissants du petit écran, car la compression signifie plus de programmes, donc plus de concurrence.

«Sydney a quasiment figé le codage de source vidéo de MPEG II; à New-York, il restera à finaliser la couche système...» Derrière cette formule ésotérique se cache l'impatience de l'industrie électronique, en quête d'une norme mondiale pour la compression numérique qui serve de base à la fois aux ordinateurs « multimédias » (la dernière coqueluche de l'infor-matique) et à la télédiffusion par satellite ou par câble.

Lire la suite page 16 et, page 25 l'article de SERGE MARTI sur le prochein lancement aux États-Unis

# Le second référendum danois

Dans un entretien au « Monde », l'ancien président du conseil italien réfute les accusations portées contre lui par les juges de Palerme

de notre correspondante

a Aujourd'hui, enfin, je me sens mieux! Hier au Sénat, j'al préféré demander moi-même que la justice poursuive son enquête, c'était la meilleure solution pour tout le monde, y compris pour la crédibilité du

» Dans ce climat de contestation généralisée qui n'épargne pas même les institu-tions, donner l'impression que l'on ait pu chercher à cacher la vérité aurait été épou-

vantable! D'autant que, vous avez blen vu, aucun des intervenants n'a semblé retenir que les crimes terribles dont on m'accuse soient fondés.»

La voix reposée, le visage moins dia-phane qu'à l'ordinaire et les traits comme épurés par l'épreuve, Giulio Andreotti a l'air rajeuni. Il siège derrière son large bureau de «sénateur à vie», dans les étages imposants du Palais Giustiniani.

> **MARIE-CLAUDE DECAMPS** Lire la suite et nos informations page 10



Michel Déon

PAGES

GRECQUES

et avec

Alice Déon

PARLONS-EN.

conversation:

::de l'Académie française

# Cannes 93

# Le secret d'une femme

Moment fort au Festival : « la Leçon de piano » troisième film de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion

de notre envoyée spéciale

Une immense vague grise giffle l'écran, c'est déjà trop tard, elle vous a emporté. Dans un pays immédiatement reconnu, le vous a emporté. Dans un pays immédiatement reconnu, le cinéma, dans un pays inédit, la Nouvelle-Zélande, dans un pays à rédécouvrir, celui de la passion. La Leçon de piano, de Jane Campion est un film qui a tout pour lui comme certains êtres ont tout pour lui comme certains êtres ont tout pour lui comme certains êtres ont tout pour eux, la beauté et l'intelligence, l'émotion et la grâce.

Dès le début, une image jamais vie. Un piano sur une piage jamais
vie. Un piano sur une piage. Ce
que cette image seule provoque
d'élan et apporte de mystère est
sidérant. Elle n'est pas seulement
insolite, frappante, elle contient le
film tout enner. Un piano sur une plage, dans sa caisse, comme un cercueil abandonné où dormirait

SCIENCES • MÉDECINE

Les rapaces sont de retour Tanis, la Thèbes-Karnak du deita du Nil . Les

« fous » des soins palilatifs.

un cher naufragé... Nous sommes en 1852. Ada (Holly Hunter) arrive d'Ecosse, dans sa puritaine robe noire, elle pourrait être une cousine des Brontë. Elle est pale et cousine des Bronté. Elle est pâle et menue, tient sa petite fille par la main (Anna Paquin). Elle attend un futur époux, Stewart, qu'elle ne connaît pas (Sam Neill). le mariage a été arrangé. On entend la voix d'Ada, disant que ne n'est pas sa voix, mais celle de son esprit, elle est muette. C'est aussi simple que ça pour Jane Campion, pour sa totale maîtrise narrative, en onelques phrases « dites» par en quelques phrases «dites» par une muette, elie nous fait entrer

Le mari veut laisser ce piano sur la plage, trop lourd, trop incongru. Un autre homme, Baines (Harvey Keitel), assez sanvage, qui semble proche des indigènes maoris et

dans le secret «indicible» d'une

Anvers capitale culturelle de l'Europe

porte sur son visage leur maquil-lage rituel, va saisir au premier regard la détresse indomptable d'Ada et la clé de son silence : sans son piano, elle n'est pas muette, elle est folle. Le mari, la femme, l'amant. Le schéma du vaudeville classique va exploser en un drame romantique splendide, le triste trio conventionnel se muer en quatuor incandescent. Le piano va tout changer - objets inanimés avez-vous donc une âme, et comment, et un corps, et des cordes frappées, et des touches caressées.

Ada veut son piano. Elle va le racheter morceau par morceau en vendant à Baines des leçons de piano et des parcelles d'elle-même. Mais, de ce marché sordide, va naître une catastrophe inattendue et magnifique, l'amour. Et pas de mots pour le dire... Mais Jane Campion va laisser parler la musi-que (de Michael Nyman), les visages formidables de ses acteurs, la nature tout autour, charnelle elle aussi. Il ne s'agit pas là de fémi-nisme, mais de féminité. Pour une fois, le désir d'une femme est montré, comment elle voit le corps d'un homme, comment elle le

> DANIÈLE HEYMANN Lire la smite page 20

جي المن الإمل

ES espérances sont grandes au lendemain d'une alternance.

Mais les réalités sont
lourdes, qui pèsent sur notre
société, notre économie et nos finances. Les formidables mutations qui se déroulent sous nos yeux représentent une véritable révolution qui bouleverse tout notre système de production. Désormais l'Europe et les Etats-Unis n'ont plus le monopole de la création de la richesse. Il nous faut laisser leur part aux nouvelles puis-sances du Sud-Est asiatique; il

Nous ne devons pas nous attendre à retrouver, avant longtemps, les taux de croissance du passé. Nos besoins de financement sont de plus en plus difficiles à satisoe pins en pins officies à sans-faire. Le tissu social lui-même se déchire en des points sensibles. Chacun comprend aujourd'hui que nous avors changé d'époque, et en tout premier lieu ceux qui en souf-frent.

Les bons débuts du gouverne-ment d'Edouard Baliadur, ses mesures courageuses d'apurement d'un lourd passif, nous permettent d'un lourd passit, nous permettent de pousser le raisonnement plus loin, dans le long terme. Nous devons tenter de mieux imaginer l'avenir qui peut offrir aux Fran-cais des raisons d'espèrer et qui doit indiquer aux responsables les contours de leur nouveau cadre d'actions

Peut-être demain travailleronsreut-etre demain travaillerons-nous moins. Il est probable en effet qu'un meilleur parlage des revenus, nécessaire pour éviter une margina-lisation croissante de catégories entières de notre population, aura une incidence sur le temps de tra-vail. Celui-ci pourrait diminuer, non comme une conquête sociale non comme une conquête sociale arrachée, mais par nécessité et dans la recherche d'une vie diffé-rente. Le temps de formation pourrait, par exemple, être partielle-ment intégré au temps de travail, car chacun doit faire un effort de qualité et de perfectionnement pour rester dans la course. Le temps de loisir pourrait s'accroître, tant la qualité de la vie est devenue une revendication reconnue. Enfin, les technologies nouvelles elles-mêmes bouleversent chaque jour l'organisation traditionnelle de vie sociale, qui s'articulait jusqu'alors sur la production de biens matériels. L'immatériel, la commu-nication, l'emploi tertiaire ont bousculé les vieux schémas du dixneuvième siècle qui demeuraient

Notre société devra aussi être plus généreuse. On ne peut accep-ter qu'un tiers des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail ne trouvent pas d'em-pioi. Il n'est pas acceptable que le chômage de longue durée s'installe en fatalité dans des pays qui se réclament de la justice sociale et du progrès démocratique. Ce sont là des sujets de consensus, d'accord désormais profond de tous les acteurs de la vie sociale. Il nous faudra des sacrifices; mais l'imagination et l'audace ne sont pas

Puisque l'entreprise bénéficie elle aussi de ce consensus social et que son rôle est désormais reconnu et accepté, ne doit-on pas enfin lui contier certaines missions? Est-il inimaginable de lui demander de prendre en formation, en son sein, plusieurs centaines de milliers de anes qui doivent découvrir l'esprit d'entreprendre, se confronter an monde du travail, s'impréener

apprendre ou réapprendre un métier? Cela scrait possible dans le cadre d'un grand pacte national dont le financement serait assuré par l'allégement d'au moins 60 milliards des charges écrasantes et souvent indues qui pèsent sur les entreprises. Elles senles peuvent réellement insérer dans la société entreprises. Elles senles peuvent réellement insérer dans la société des personnes qu'on exclut peu à peu du travail et d'une vie normale. Prolongement naturel du cadre scolaire, qui doit rester citen privilégié d'égalité d'accès à la culture, elles peuvent participer à la formation pourvu qu'on leur en donne les moyens. Quel jeune refuserait aujourd'hui un salaire inférieur anx normes, s'il a la chance de pénétrer dans le monde du travail pour s'y former?

C'est seulement ainsi qu'on évi-tera le cercle infernal et dégradant des stages-parkings qui alternent avec les plus décourageantes périodes de chômage et de recherche d'emploi.

Ces réflexions prospectives ont un dénominateur commun. Elles reposent sur la nécessité de réduire les coûts. Coûts de production, coûts de fonctionnement, coûts sociaux, s'accroissent à vive allure et pèsent sur notre compétitivité. Ils mettent en danger la France dans la compétition internationale. ils risquent de menacer nos succès industriels et technologiques ainsi que les acquis sociaux auxquels tiennent les Français. Il faut donc rechercher impérativement à les diminuer pour ne plus vivre au-dessus de nos moyens. C'est d'ail-leurs ce qui se passe déjà, parfois avec brutalité, mais de manière systématique sur tous les lieux de travail.

#### La concentration: un coût élevé pour la France

Or il y a un coût, parmi les plus lourds pour la France, sur lequel on n'a pas encore agi et qui pèse fortement sur notre société: celui

Voilà plus de trente années que vous plus de trente années que nous courons en vain après une politique d'ansénagement du terri-toire qui ne constitue, faute de volonté politique, qu'un timide palliatif à l'attraction urbaine qui semble irrésistible. Il nous faut prendre conscience avec gravité du mai que nous cause la concentra-tion des activités et de la richesse. Cela se chiffre en milliards de francs. Certaines portions d'auto-routes en région parisienne coûteront plus de 500 millions de francs du kilomètre alors one la moyenne, en province, est de 25 millions. Vingt fois plus! Les transports en lle-de-France repré-sentent un effort de 10 milliards de francs par an pour le contribuable et combien pour les entreprises? Les difficultés des banlieues ont un coût, social bien sûr, mais anssi financier, qu'il serait impératif de chiffier. Toutes les grandes métro-poles régionales prennent le même chemin: L'urbanisation non matriciée coûte cher très cher maîtrisée coûte cher, très cher,

On pourrait peut-être l'accepter nos concitoyens. Mais le mal-être urbain que nous connaissons mon-tre que les Français ne s'accommo-dent plus de la facilité avec laquelle on laisse, chez nous, se poursuivre et se développer le mouvement de concentration urbaine. Il est mondial, certes. Doit-on pour autant baisser les bras et le laisser s'amplifier?

Nous allous avoir très bientôt l'occasion de montrer que nous

Le Monde

Edité par la SARL Le Monde

Comité de direction :

res Lesoume, gérant directeur de le pub Bruno Frappert, directeur de la rédaction Jacques Gulu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteurs en chef :

Yves Agnès, Thomas Ferenczi re Herreman, Jacques-François

Daniel Vernet

Anciens directeurs :

Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Feuvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-85-25-25 Télécopieur : 40-85-25-99

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BELVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-85-25-25
Télécopieur: 49-60-30-10

n-Marie Colombani, Robert Solé joints au directeur de la rédaction)

refusons la fatalité. Le projet de schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France est bloqué. Toutes les collectivités concernées l'ont rejeté. Mais de fortes pres-sions s'exercent pour que soit repris le « grand projet » de Michel Rocard. On nous annonce chéma directeur d'amén même la poursuite d'une procédure pourtant bien erratique, son exa-men par le Conseil d'Etat, en cati-mini, puis son adoption discrète par de discrètes instances adminis-

Il est capital d'interrompre ce processus. Il serait plus que déraisonnable d'accepter qu'un document officiel, sorte de super-plan d'occupation des sols qui fixe les règles d'urbanisme pour vingt-cinq ans, officialise l'augmentation prochaine de 1,6 million d'habitants de la région parisienne, qui dépasserait alors les 12 millions, soit un cinquième de la population française. Il serait suicidaire pour l'environnement de livrer 50000 nouvernement case. Il serait succidaire pour l'en-vironnement de livrer 50000 non-veaux hectares de terres agricoles à l'urbanisation au motif qu'on man-que d'équipements ou de loge-ments. Comment peut-on imaginer, comme le fait ce document, qu'on comme le tait de document, qu'on pourra encore dépenser 200 milliards de francs pour quelques grandes infrastructures? Est-il possible de tolérer qu'on sacrifie au 
béton les demiers espaces verts qui 
entourent notre capitale, Paris, que 
le monde nous envie et que nous 
davons préserver? 2 On construit devons préserver? On construit actuellement quatre universités en région parisienne, comme une nécessité argente et impérative. A-t-on seulement imaginé de les installer ailleurs, là où les structures de l'intelligence et les labora-toires de recherche apportent la richesse, créent des emplois, amé-liorent les conditions de vie? Pourtant, dans le cadre de la construction européeane, on sait bien qu'il faut disséminer les cen-tres de décision sur un continent sans frontières parcouru de réseaux de communication de plus en plus

Il fant du courage pour délocali-ser certaines activités de l'État ou des entreprises. Il ne fant que de la lucidité pour anticiper sur une nouvelle forme de société, moins tournée sur le travail que sur son environnement, dans laquelle le

pouvoir d'achat se mesurera davantage en qualité de vie, de logement, de transport, d'accès aux services culturels et de santé. Il services cultureis et de sante. il faut reprendre ce mouvement en veillant à respecter les procédures et les hommes. Mais il faut aller de l'avant, résolument.

Il faut faire obstacle à la concen-tration. Une politique volontaire de déconcentration doit refuser de déconcentration doit refuser l'accroissement de la population autour de notre capitale. Nous défendrons ainsi Paris, aujourd'hui cemée par la surpopulation, menacée par l'asphyxie des transports, étranglée par la spéculation et où tous les coûts sont plus élevés. La France a besoin de Paris; Paris a besoin d'une France équilibrée où les Français doivent retrouver la qualité de vie qui correspond à leurs aspirations nouvelles.

#### Relancer la décentralisation

Nous rejoignons en effet l'une des revendications les plus fortes de nos concitoyens : la gestion de proximité. Nos voisins allemands la pratiquent avec succès, l'Europe la met à l'ordre du jour avec le principe de subsidianté, c'est-à-dire pourquoi faire faire plus loin ce qui peut être décide tout près.

La décentralisation est, en France, inachevée. Il convient de la relancer, avec ambition. Les élus n'ent pas pu ou n'ont pas eru pou-voir toujours prendre les responsa-bilités qu'on leur a offertes au motif qu'on leur en mesurait les moyens. Mais les Français atten-dent de leurs responsables qu'ils soient efficaces d'abord sur le tersoien encess d'aux. Et les élus locaux savent qu'ils sont forcément impliqués dans la politique de relance, pour l'emploi, pour l'amélioration des conditions de vie et locales de la la deimest. de la santé. Ils doivent pouvoir peser plus encore sur l'économie locale, sur la situation sociale de leurs communes, de leurs départe-ments et de leurs régions.

De son côté. l'Etat suit qu'il ne peut pas réussir un plan de relance de l'activité sags faire appel aux collectivités locales et à leurs 200 milliards de capacité annuelle d'investissements. Je regrette que tel n'ait pas été le cas pour

les mesures gouvernementales récentes. Asseoir autour de la même table les collectivités, les acteurs économiques et l'Etat, c'est prendre beaucoup d'avance sur le prendre beaucoup d'avance sur le succès nécessaire de la relance du bâtiment et des travaux publics. Chacun doit y participer, et tous en sont conscients. Les travaux conduits ces dernières années au Sénat par les différentes commissions démontrent que les financements croisés ne sont plus critiqués comme des freins à l'investissement et que rien ne peut durablement réussir sans un partenariat étroit entre l'Etat et les collectivités territoriales. Celles-ci manifestent parfois beaucoup d'imagination dans la gestion de l'espace, et la qualité de vie y trouve son compte. Je rêve souvent à l'avenir et au

Je rêve souvent à l'avenir et au le rêve souvent à l'avenir et au bonheur de mes petits-enfants. Je ne les imagine pas fatalement au milieu des échangeurs et du béton, su sommet des gratte-ciel ou tapis en sous-sol... Je les souhaite au cœur de ce qui fait la richesse et la réputation de la France: son espace, mieux partagé et mieux aménagé autour de villes équili-brées qui ont encore une âme.

Il n'y a donc pas un seul motif valable qui justifierait la poursuite de la concentration. L'économie, l'état de nos finances, la qualité de la vie, la nécessaire dimension humaine de la politique d'aménagement, tout milite en faveur d'une déconcentration, matricisée mais déconcentration, matricisée mais gement, tout milite en faveur d'une déconcentration maîtrisée mais volontaire, pour un grand sursant en forme de refus.

Le schéma directeur de l'Île-de-France concerne ainsi la France entière. Nous ne pouvons en discu-ter que dans le cadre d'une grande loi-programme d'aménagement de l'espace français. Toutes les collec-tivités, tous les Français sont concernés ses un pertient herme. concernés par un partage harmo-nieux de la richesse et des équipements sur notre territoire.

Faute de procéder ainsi, nons accepterions une logique technocra-tique absurde, plus marquée par le retour de l'administration que par le retour de l'Etat, dont chacun attend rigneur, justice et solidarité. Je crains-que certaines des déci-sions en préparation dans les bureaux n'aient pas encore intégré ces nouvelles exigences du futur. Le refus de la concentration s'im-

posera de toute façon, face aux banlieues en colère, à la spéculation qui toujours coûte cher et ruine parfois, devant la montée d'une revendication légitime pour un environnement humain, conçu pour l'homme, autour de l'homme.

Stopper la progression des grandes métropoles, à commencer par notre capitale, redonner à nos concuoyens la possibilité de s'installer ailleurs en bénéficiant des mêmes services, sont des tâches d'intérêt public pour construire ce modèle français si apprécié hors de nos frontières. Ce sont des urgences économiques et sociales. Il y va de l'avenir de notre politique de l'emploi, de la réussite de notre système éducatif, de la crédibilité de notre politique de l'environnement et du succès des efforts entrepris pour retrouver des marges de manœuvre financières.

Le Sénat a entrepris une réflexion approfondie sur le déve-loppement d'une véritable politique d'aménagement de l'espace dont il débat aujourd'hui. Elle seule peut offrir de nouvelles marges de manœuvre dans un envi-ronnement économique et social difficile. Il ne s'agit pas sculement de défendre et de protéger l'espace rural. Il convient plutôt d'enfin accepter la répartition des activités sociales, économiques et culturelles dans une réflexion et une vision globales tournées vers l'avenir.

Une société généreuse qui ima-gine le futur doit d'abord assurer la solidarité du territoire. Elle ne peut se contenter de prévoir les évolutions démographiques et les kilomètres d'autorontes qui les accom-pagnent. Une politique volontaire doit refuser la concentration dont nos concitoyens ne veulent pas et offrir des perspectives de répartition et de parage. Nous y retrou-tion et de parage. Nous y retrou-verons frès vite, par des écono-mies, des capacités de financement insompçonnées. Nous y gagnerons féticux eurose sont viainqualité de vie. Dans l'équilibre.

▶ René Monory est président du Sénat.

# Pauvreté et exclusion : définir une priorité

par Geneviève de Gaulle-Anthonioz

"IL est un programme commun à toutes les formations politiques, c'est bien la lutte contre la grande pauvrete. On l'a clairement vu lors de la récente campagne pour les législ tives. Le Parti communiste avait inscrit dans ses six propositionspour la France « la nécessité que soit débattue et votée une loi-cadre contre la pauvreté et l'exclusion J. Le Parti socialiste, en rappelant les avancées de ces demières années, affirmait la nécessité de « poursuivre dans le voie d'une politique globale contre l'exclusion ». Le programme de l'UPF prenait acte e d'un courant national en faveur d'une action délibérée contre l'exclusion et les précarités qui y conduisent » et affirmait : « La lutte contre les cumuls de précarité doit-être une priorité nationale. >

J'ai écrit, au nom du mouvement ATD Quart-Monde, à chaque candidat aux élections législatives pour lui demander d'exprimer ses intentions quant à l'élaboration d'une loi d'orientation de lutte contre la grande pauvreté et de prévention des précarités : j'ai reçu près de 400 réponses positives et rant national, quelles que scient les majorités parlementaires puisque la proportion des députés acquis à cet objectif est la même dans l'ancienne et la nouvelle Assemblée.

On peut faire semblable constatation en ce qui concerne les élus locaux et les associations qui ont déjà signé par milliers un manifeste pour que soit instituée par la loi la permanence de l'action contre la grande pauvreté, sa programma tion et son évaluation.

Certes des efforts législatifs importants ont été faits en ce qui concerne le revenu minimum d'insertion, le logement, la formation professionnelle... Mais force est de constater que les situations de précarité augmentent et que, se cumlulant de façori durable, elles aboutissent à ce que des êtres humains vivent dans des conditions de vie inacceptables. Qui peut se résigner, par exemple, à ce que des familles soient détruites par manque de logement, à ce que des enfants scient placés et privés de la tendresse de leurs parents, de l'affection de leur fratrie ? Nous sommes émus de voir ces ieunes sans espérance sur les trottoirs et les quais de métro. Savons-nous assez qu'ils viennent bien souvent de ces foyers cassés à cause de la misère ? Comme le disait récemment un porteperole de l'Armée du Salut : « Nous travailions avec les enfants des enfants de la DASS » (enfants placés à la Direction de l'action sanitaire et sociale).

#### Détruire la misère

Depuis les débuts du mouveent ATD Quart-Monde l'objecti du Père Joseph Wrésinski a été de faire sentir la responsabilité envers les pauvres eux-mêmes en ce qui concerne leur propre promotion et celle de plus pauvres qu'eux. C'était alors les années de croissance et l'opinion publique comme les responsables politiques et administratifs avaient peine croire qu'existaient de telles situa-tions de détresse, de si graves dénis des droits de l'horrime. Surtout presque personne n'avait conscience que se déchirait le tissu social et qu'une couche entière de la population était tota-

Aujourd'hui, on s'aperçoit que les situations de précarité s'inscri-vent en communité avec la grande pauvreté comme l'affirmait déjà le rapport Wrésinski au Conseil économique et social. Les peuvres sont de plus en plus pauvres, de plus en plus loin de leurs droits économiques, sociaux, civils et politiques. Et beaucoup pensent que c'est non seulement injuste mais dangereux pour notre démocratie.

Certes il appartient à chaque citoyen, à chaque communauté

territoriale, à chaque entreprise, à chaque association d'en dénoncer le péril et de refuser que, quelque pert, soit rompue la chaîne des solidarités. Mais rien ne vaudra si tous ces efforts ne sont pas repris dans un effort national qui soit délibéré et coordonné. L'initiative personnelle et locale ne peut se ser d'une rigoureuse impulsion politique. Seule une grande loi peut donner une cohérence à tous les accuis en matière de lutte contre la pauvreté, seule elle peut construire dans la durée un plancher de sécurité au-dessous duquel personne ne doit tomber mais qui soit aussi un tremplin pour la promotion garantie pour le respect des droits

La preuve est faite aujourd'hui que les plus pauvres peuvent être atteints par des actions globales dont ils sont partenaires et qui préservent leur dignité. Il s'agit maintenant de traduire en un projet politique les « expérimentations » pauvres permettrait ainsi a notre pays de se doter de movens pour que nui ne vive dans des conditions sous humaines. It lui appartiendrait de développer la connaissance des situations et la formation à tous niveaux depuis école primaire jusqu'à la formation permanente. Ce projet fixerait clairement, de façon mesurable, des objectifs qui permettent une évaluation sérieuse des résultats. Il garamirait la globalité de l'action à partir des personnes, de leurs besoins, de leur attente, au lieu de les écarteler dans des dispositifs souvent incompatibles entre eux, ce qui compromet les chances d'une réinsertion. Il instituerait un véritable partenariat, sans laissar quiconque en dehors d'une repré-

Bref, il ne s'agirait plus de diminuer la misère, mais de la détruire : non d'atténuer les violations des droits de l'homme, mais de respecter cas droits dans leur intégralité. Nous sommes, et pas seulement la France, à la croisée des chemins, confrontés à ce que l'historienne Michelle Perrot nomme vn défi majeur pour nos démocraties ». N'éprouvons-nous pas l'intense besoin de redonner davantage de place à l'homme face à ce monde économique si dur qui ne montre plus de signes dienne ? « Où est l'homme ? » demandait le général de Gaulle devant les prodiges de réussite technique à l'Exposition universalle de Montréal. Fort de toute son expérience en humanité aux côtés des plus pauvres, le Père Wrésinski proclamait à l'ONU « l'houre de l'homme est revenue ».

Depuis, l'assemblée générale des Nations unies a adopté, le 22 décembre dernier, une résolution proclamant le 17 octobre **▼ Journée internationale pour l'éli** mination de la pauvreté ». Un consensus, au-delà de tous les clivages, a été obtanu, car cetta journée était déjà vivante à travers le monde et source d'engagements concrets : c'est le Père Joseph Wrésinski qui l'avaît initié le 17 octobre 1987 sur le parvis des libertés et des droits de l'homme, place du Trocadéro. La France a défendu avec force cette proposition. Comment s'en étonner ? En ce qui concerne les droits de thomme, notre pays ne se doit-li pas d'être exemplaire ? Il le sera s'il s'engage résolument dans un programme politique qui mette les forces économiques au service de tous les citoyens, sans exception. L'objectif d'une loi d'orientation est de prévoir les moyens de mettre en ceuvre cette politique. De plus en plus nombreux sont les citoyens qui en attendent la réali-

➤ Geneviève de Gaulle-Antho-nioz est présidente du mouve-ment ATD Quart-Monde France et membre du Conseil écono-

LEEL :

### 12 Company 5:호텔: 9.7 ويتعالفة

T 412" 270 × -T. 7. Elem ig . . . igun ( 1200 - 12 . 200 € £ PREW! STEEL ST. River ... Bar Torre Miles - Said

Salvador

34.44

# Salvador: vers la consolidation de la paix

Impuissante ailleurs, l'ONU peut se targuer de la normalisation en cours dans un pays déchiré par douze ans de guerre civile

SAN-SALVADOR

de notre envoyé spécial

«Engageons-nous dans la police ationale ... Vive la nouvelle police nationale ... Vive la nouvelle pouce civile!» Ces curieux slogans, peints à la hâte par des organisations révolutionnaires sur les murs de la capitale salvadorienne, tranchent avec les graffitis appelant à la lutte armée, qui n'ont pas encore été effacés par le temps. Les auteurs sont les mêmes, car il a bien falln s'adapter, très vite, aux nouvelles conditions politiques créées par la fin de la guerre civile.

Un an à peine après la signature des accords qui ont mis un terme, le 1" février 1992, à douze ans de conflit, le Salvador semble être entré dans la paix aussi facilement qu'il s'était engagé dans la guerre. «Plusieurs facteurs ont contribué au succès du plan de paix, explique un de ses principaux architectes, le Péruvien Alvaro de Soto, conse unies. D'une part, il y avait une volonté politique réelle au Salvador d'en finir avec le conslit armé et, d'autre pari, les conditions externes étaient favorables avec la fin de la guerre froide, d'autant que les deux superpuissances avaient constaté l'impossibilité d'une solution militaire dans ce petit pays d'Amérique centrale. »Et cela à la différence des autres régions du monde où les Nations unies cherchent, avec beaucoup moins de succès, à résondre des conflits : Angola, Cam-bodge, Yougoslavie. « Nous avons participé à toutes les étapes du processus au Salvador, tappelle-t-il, depuis la négociation des accords de

paix, en passant par le contrôle de l'application des accords » (1). L'actuelle phase de « consolidation de la paixa va au-dela de la solution du conflit puisque le personnel de l'ONUSAL (mission des Nations unies pour le Salvador) sera maintenu jusqu'aux élections générales de mars 1994. «Le Salvador. conclut M. de Soto, est le joyau de notre couronne au moment où nous sommes sollicités de toutes parts et connaissons des difficultés ail-

> **Passivité** ou ingérence?

Les embûches n'ont pourtant pas manqué sur la route de la paix et on a été, à certains moments, très près d'une reprise du conflit. Il fai-lut modifier plusieurs fois le calendrier pour tenir compte des retards des deux parties dans le respect de leurs engagements. On reporta du 31 octobre au 15 décembre la cérémonie marquant la fin du conflit, en présence du secrétaire général des Nations unies, M. Boutros-Ghali, qui reconnut à cette occasion qu'e il y avait encore beaucoup à faire pour réunifier la société sal-vadorienne». Cinq mois plus tard, il reste encore quelques problèmes en suspens, en particulier l'épura-tion de l'armée – elle devrait être terminée fin juin avec le départ des derniers généraux et colonels accusés de violation des droits de l'homme - et la distribution des terres en faveur des anciens guéril-

pour la libération nationale (FMLN).

Les deux parties ont mis en cause à plusieurs reprises les repré-sentants de l'ONUSAL. Pour des raisons différentes. Le FMLN les trouvait trop « passifi » tandis que les autorités se plaignaient de leur « ingérence » dans les affaires nationales. « Nous voulons que les Nations unies ne se bornent pas à vérifler l'application des accords mais qu'elles les interprétent, exercent des pressions et résolvent les divergences entre le gouvernement et nous », insistait l'ex-«commandante» Ana Guadalupe Martinez il y a quelques mois. Son message fut entendu puisque ensuite l'ONUSAL s'est engagée davantage dans le processus.

Les militaires et les plus intransigeants au sein du parti au pouvoir (Alliance républicaine nationaliste - ARENA - de droite) n'ont jamais, en revanche, vraiment accepté le stationnement sur leur territoire de cette petite «armée d'occupation» - moins de mille personnes au plus fort de la présence de l'ONUSAL - venue leur donner des leçons. Le chef du bureau des droits de l'homme de l'armée, le commandant Roberto Molina, qui ne fait pourtant pas partie des plus durs, n'hésitait pas à exprimer son agacement à propos des analyses « partiales » selon lui (« indulgentes » pour le FMLN et « impliopables » à l'égard du pou-voir) du juge français Philippe Texier qui dirigea la section des droits de l'homme de l'ONUSAL

Contrairement au Cambodge où bres de la police nationale; le reste, des «casques bleus» ont été assassinés, les manifestations d'hostilité à l'égard du personnel de l'ONU-SAL ne sont jamais allées au-delà de quelques pneus crevés on de tracts dénonçant la « peste blanche» - couleur des voitures de l'ONU - et mettant d'ailleurs dans le même sac la presse internationale et les organisations non gouvermentales. L'arrestation, le 26 avril, d'un policier mexicain de l'ONUSAL pour trafic de cocaine a compliqué quelque peu les relations déjà difficiles avec les juges de la Cour surrême, qui ont manide la Cour suprême, qui ont mani-festé leur indignation devant l'insistance des Nations unies à demander leur démission collective, conformément aux recommandations de la Commission de

> Des quotas pour la police

Cette affaire est d'autant plus regrettable qu'elle touche le secteur chargé de mettre sur pied la police nationale civile (PNC), symbole de la nonvelle société salvadorienne, que les accords de paix doivent contribuer à créer. Des normes précises ont été établies pour le recrutement : les anciens rebelles du FMLN ont droit à 20 % des places nationale de sécurité publique, financée notamment par les Etats-Unis et l'Espagne; un quota identi-que est réservé aux anciens mem-

par des recrues n'ayant pas « participé directement au conflit arme ». C'est toute une révolution dans un pays où les forces de sécurité contrôlées par l'armée ont commis, en toute impunité, un nombre incalculable d'atrocités contre la population civile au nom de la «butte contre le communisme».

La première promotion de la police nationale civile a pris ses fonctions le 13 mars dans le département du Chalatenango, au nord-est de la capitale. Environ quatre cents hommes, dont près d'une centaine d'anciens guérilleros, sont désormais chargés d'assurer l'ordre dans cette région montagneuse où se sont déroulés des combats acharnés jusqu'à la fin de l'année

Dans le petit village de La Palma, réputé pour son artisanat de peinture sur bois, une quinzaine de policiers apprennent leur métier sous la direction de leurs collègues mexicains et espagnols, dépêches sur place par leurs gouvernements respectif dans le cadre de l'ONU-SAL. Alexander Fuentes, vingtdeux ans, dit sa fierté de « contri-buer à la lutte contre la délinquance», laquelle a pris des proportions spectaculaires depuis la fin de la guerre. La timidité de ce fils de petit paysan tranche avec la rudesse traditionnelle des policiers salvadoriens, plutôt formés pour la guerre que pour le maintien de la paix (ils étaient équipés de fusils d'assaut américains M-16, alors que les nouveaux policiers portent un simple revolver dans le cadre

de leur service normal). «A l'Académie, ajoute-t-il, on nous a expliqué qu'il fallait bien traiter les personnes arrêtées et avertir leur famille le plus vite possible. » Ses collègues - un ébéniste, un étudiant en informatique et un nale - confirment et soulignent en chœur qu'ils se sont engagés pour « servir la patrie» et que « la nou-velle police sera meilleure que l'an-

Au poste de police de La Palma - c'est une règle valable pour l'en-semble du territoire, - on ne parle pas du passé et des engagements politiques de chacun, avec la guérilla ou avec les forces de l'ordre. « Notre rôle est précisément de participer à l'essacement de ce passé pour faciliter la réconciliation nationale», souligne un policier

mexicain de l'ONUSAL « Nous sommes en train de construire un nouveau pays», renchérit le plus connu des anciens commandants de la guérilla, Joaquim Villalobos. récemment converti à la démocratie et à la libre entreprise.

Pourquoi le Salvador a-t-il réussi là où le Nicaragua a échoué? Joaquim Villalobos estime que « le climat de réconciliation » perceptible dans son pays est attribuable au fait que les accords de paix ont établi « un équilibre réel entre les forces en présence ». « Mais, ajoutet-il, il y a malgré tout des tensions qui pourraient, soudain, tout remettre en question.»

L'euphorie de la paix ne peut pas non plus faire oublier que la guerre a fait 80 000 morts, en majorité des civils, victimes des escadrons de la mort ou des représailles de la guérilla. «Le processus de paix est irréversible, assure le chef de la mission militaire de l'ONUSAL, le général Victor Suanzes, mais les plaies mettront longtemps à guérir. Les guerres civiles sont celles qui laissent les blessures les plus profondes. En tant qu'Espagnol, je suis bien placé pour le dire.»

**BERTRAND DE LA GRANGE** 

réduction de SO % des effectifs de l'armée, l'épuration du corps des officiers impliqués dans les violations des droits de l'homme, la formation d'une police civile, la répartition de terres et la publication du rapport de la Commission de la vérité établissant les responsabilités dans les nombreux crimes et massacres commis depuis 1980.

a L'Eglise dénonce la violence des escadrons de la mort. - L'Eglise catholique salvadorienne a dénoncé, dimanche 16 mai, l'assassinat de trois personnes, par les escadrons de la mort et a affirmé one la violence persistante dans le pays menaçait le processus de paix. L'évêque auxiliaire de San-Salvador, Gregorio Rosa, a estime qu'il était « important de se préoccuper des pratiques des escadrons de la mori, devenues pratiquement routinières». Divers organismes humanitaires ont également dénoncé, dans les dernières semaines, la réapparition des groupes clandestins armés. - (AFP.)

# Des policiers français dans le Chalatenango

CHALATENANGO

de netre envoyé spécial

« C'est une expérience fabu-leuse grit resente gravée à jamais dans la mémoire de tous les flics français qui sont venus ici. 🗴 L'inspecteur-divisionnaire Jean-Louis Covacho, cheveux en brosse, petite barbe grisormante sur un visage taillé à le hache, est visiblement heureux d'avoir contribué, durant près de deux ans, au rétablissement de la paix au Salvador. Plus précisément dans le département du Chalatenango, un des bastions de la guérilla, près de la frontière avec le Honduras.

Avec son allure de baroudeur, ce pied-noir né à Tlemcen en a pourtant vu d'autres : « J'ai été en poste en Corse et, dans les moments difficiles, en Nouvelle-Calédonie. Mais le choc a été rude, raconte-t-il, quand j'ai

découvert ici une population privée de tous les droits élémen-taires, y compris le droit à la vie. Je ne savais pas vraiment ce qu'était le Salvador même si des escadrons de la mort.»

Le « commandant » Covacho dirige la section de police de I'ONUSAL au Chalatenango: vingt-sept policiers de cinq natio-nalités.

> Relations difficiles avec l'armée

Leur mission : appuyer l'entrée en fonctions de la nouvelle police nationale civile. « En réalité, on fait de tout ici : on participe à des opérations contre des bandes de délinquants, souvent liées aux militaires ; on transporte les paysans blessés et les femmes enceintes jusqu'aux dis-pensaires et on collabore à la

destruction des plantations de marijuana qui nous sont signalées par le FMLN à, pôcreult il en montrant les zones montagneuses voisines, situées près de la fron-There avec le' Honduras.

Les relations avec l'armée ne sont pas très bonnes. «Le chef de la brigade, le colonel Oscar Linares, a refusé de me recevoir pendant trois mois », rappelle 'inspecteur Covacho, qui n'éprouve guère de sympathie pour cette « armée qui ne change pas, tout en feignant d'appuyer la

Sa franchise lui a, en revanche, permis de se faire des amis au sein de l'ancienne guérille. «Les dingeants des FPL (Forces populaires de libération, une des cinq composantes du FMLN), affirmet-il, sont des hommes de progrès et d'ouverture, en particulier Facundo Guardado qui ne pratique pas la langue de bois et

appuie l'économie de marché » (une partie de la gauche vient de designer le numéro deux des FPL comme candidat à la vice-présidence de la République pour les elections de mars. (994).

« Maigré les progrès réels, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir de ce pays », confesse Jean-Louis Covacho, qui redoute surtout le « noyautage » de la nouvelle police civile par les cadres corromous de l'ancienne police nationale, à moins que l'ONUSAL n'accompagne la transition jusqu'au bout. «La France aussi a un rôle à louer et l'espère que notre gouvernement maintiendra les hommes au'elle a mis à la disposition des Nations unies. » Le nombre des policiers français vient d'être porté de quatorze à seize.

D CUBA : condamnation de deux dissidents. - Un tribunal de La Havane a condamné, lundi 17 mai, deux dissidents à un an de prison avec sursis pour avoir organisé une manifestation anti-couvernementale, le 1º mai, a rapporté l'agence de presse officielle AIN. Paula Valiente Hernandez, défenseur des droits de l'homme, et Juan Guarino Martinez, dirigeant d'une formation syndicale illégale, seront soumis à une mise à l'épreuve de deux ans. Ils ont été reconnus conpables d' a incitation au crime » pour avoir appelé à un rassemblement « contre-révolutionnaire». Les manifestants avaient été violemment agressés et dispersés par des partisans du régime. -(AFP, Reuter.)

D Quinze ans de prison pour un homme d'affaires lié à Carlos Aldana. - Un homme d'affaires cubain lié à Carlos Aldana, l'exidéologue du Parti communiste cubain (PCC) expulsé du parti en 1992, a été condamné à quinze ans de prison, samedi 15 mai, a nnoncé l'agence officielle AIN. Eberto Lopez Morales a été reconnu coupable d'activités économiques illicites, d'escroquerie et de faisification de documents, pré-cise AIN. Gérant de la société Audiovisuales Caribbean, qui avait obtenu un contrat pour la fourniture d'équipements d'électronique et de télévision au gouvernement et au PCC, Eberto Lopez s'était lié d'amitie avec des fonctionnaires cubains auxquels il avait offert de «nombreux cadeaux et prébendes», indique l'agence. Carlos Aldana aurait ainsi pu obtenir deux cartes

□ ÉTATS-UNIS : M. Cliaton évoque une reprise des essais nucléaires, - Le président Bill Clinton a laissé entendre, hundi 17 mai. que les Etats-Unis pourraient reprendre les essais nucléaires souterrains après l'expiration, le le juillet, du moratoire décidé par le Congrès. « Nous devons continuer à maintenir la sécurité et l'efficacité de notre outil nucléaire jusqu'à ce que toutes les armes nucléaires iient disparu dans le monde », z-t-il déclaré au laboratoire national de Los Alamos (Nouveau-Mexique), important centre de recherche nucléaire où fut mis au point la première bombe atomique américaine. - (Reuter.)

n Ronald Reagan dénonce l'abandon de la «guerre des étoiles». -L'ancien président Ronald Reagan a dénoncé samedi 15 mai l'abandon par la nouvelle administration démocrate de l'initiative de défense stratégique, le programme de « guerre des étoiles » qu'il avait lancé il y a dix ans. «Si nous pouvons protéger l'Amérique des atta-ques de missiles avec un bouclier défensif, nous devons le faire par tous les moyens», a affirmé M. Reagan, qui s'exprimait à l'uni-versité militaire de Carolino-duadministration à Washington pense que nous ne courons plus aucun risque, elle doit ouvrir les yeux et regarder sérieusement le monde autour d'elle », a poursuivi l'ancien président républicain. Le secrétaire à la défense, Les Aspin, avait enterré l'IDS, jeudi 13 mai, en affirmant que ce programme n'était plus adapté au monde de l'après-

# A TRAVERS LE MONDE

#### **AFGHANISTAN**

M. Boutros-Ghali appelle à une «solution politique»

Le secrétaire général de l'ONU M. Boutros-Ghafi s'est déclaré «consterné», lundi 17 mai, par l'escalade de la violence en Afghanistan, li a exhorté *e toutes les par*ties à respecter leurs engagements en vue d'une « solution politique».

Cependant, des démarches ont été faites lundi pour rapprocher les défense Ahmed Shah Massoud et le Hezb-e-Islami de Gufbuddin Hekmatver. Une quinzaine de religioux et de « barbes grises » (personnalités respectées en raison de leur age) sont arrivés à Kaboul pour rencontrer les protagonistes. Par ailleurs, à Jaialabad, dans l'est du pays, le président Rabbani et le chef du Hezb négocient depuis le 1- mai, an présence des chefs des principales factions afghanes, la composition du gouvernement que devrait diriger M. Hekmatyar.

De durs combats entre factions se sont pourtant poursuivis lundi 17 à Kaboul, Les avions gouvernementaux ont de nouveau bombardé les positions adverses outre celles des «hezbis», au sud de la capitale, celles de l'alliance chite Wahdat, à l'ouest. Selon la Croix-Rouge, plus de 3 000 per-sonnes, en grande majorité des civils, ont été hospitalisées ces six demiers jours. - (AFP, Reuter.)

AFRIQUE DU SUD Les attaques

dans les trains ont fait 389 morts en moins de trois ans

Les 351 attaques commises contre les passagers des trains des bantieues noires de Johannesburg ont fait 389 morts et 1 062 blessés, depuis le mois d'août 1990. La commission d'enquête sur les violences politiques, présidée par le juge Richard Goldstone, a indiqué, lundi 17 mai, n'avoir, pour l'instant, recueilli aucune preuve permettant d'en identifier les responsables. La commission a toutefois souligné que dans les ces où les assellants avaient été amêtés, il s'agissait de Zoulous provenant des hostels (foyers-dortoirs pour travailleurs migrants), considérés comme des bastions du parti inkatha de Mangosuthu Buthelezi.

# Il n'y a cependant aucune preuve qu'ils soient les principaux responsables des attaques >, & déclaré la commission, ajoutant que celles-ci émanaient aussi bien des résidents des hostels que des « townships environnantes » considérées comme favorables au Congrès national africain (ANC) de Neison Mandela. Seulement 4,2 % des incidents ont donné lieu à des poursuites judiciaires, a encore indiqué la commission. - (AFP.)

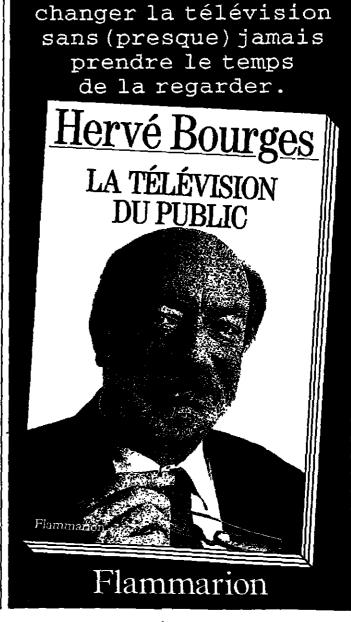

A tous ceux qui veulent

cles). Il est pourtant difficile de

réfuter les faits rapportés par Zheng Yi comme autant d'affabu-

lations villageoises. Pékin s'en est

pour le moment gardé, depuis que l'écrivain a commencé à produire

ses preuves à l'étranger. Celles-ci

comportent en effet certains docu-

ments officiels confidentiels dont

l'authenticité apparaît indubitable.

sinologue Michel Bonnin, qui pré-sente le texte, il serait inepte d'im-puter la responsabilité de ces actes

aux «gardes rouges» fanatisés par Mao Zedong pour minimiser celle d'un régime longtemps obsédé par

« la hutte des classes ». Ces actes se

sont produits alors même que l'ar-

mée communiste réprimait les révoltés de la première heure. Ils

sont plutôt le fait d'apprentis appa-ratchiks qui s'efforçaient de conser-ver leur pouvoir par la fuite en

avant dans la démence qu'avait

institutionnalisée le «Grand Timo-

Ces révélations contribuent à

expliquer la terreur, que partagent tous les Chinois qui ont connu cette époque, de voir leur pays replonger dans le chaos. C'est sur

cette crainte légitime que joue le régime pour se maintenir. Mais

l'impunité relative dont les coupa-

bles de tels actes ont bénéficié - et

la manière dont ces révélations émergent hors des frontières, alors

que le livre a été conçu pour les Chinois du continent - illustrent

aussi à quel point le PCC est peu disposé à rendre des comptes sur

les aspects les moins glorieux de

(1) Perspectives chinoises, nº 11/12, jan-vier-février 1993. Publié par le Centre d'etudes et d'information sur la Chino (consulat général de France à Hong-kong); disponible à Paris anx librairies Carrefour de la Chine, Le Phénix, Dunod Livres Chinois et You Feng.

FRANCIS DERON

Comme le fait remarquer le

de notre correspondant

Qu'est-ce qui a pu conduire, dans la seconde moitié du XX<sup>1</sup> siècle, des citoyens d'un pays renommé pour le raffinement de sa civilisation, et de surcroît placé sous une idéologie se voulant le fin du fin en matière de progrès social, à se manger entre eux? Comment l'acte consistant à découper, parracte consistant à decouper, par-fois vivant, un «ennemi de classe» politiquement déchu pour en ingurgiter la chair a-t-il pu être considéré comme le summum du

On avait déjà quantité de témoi-gnages sur la violence dans laquelle la Chine s'engouffra pendant la révolution culturelle. On avait aussi des traces de la résurgence, alors, dans certaines régions recu-lées, d'un cannibalisme de populations arriérées, anthropophagie qu'on répugne à qualifier de « primaire » pour ce que cela sous-en-tendrait de l'autre : celle à carac-tère politique dont l'écrivain chinois Zheng Yi, aujourd'hui exilé, a révélé l'existence. La revue Perspectives chinoises, publiée par des sinologues français à Hong-kong, a sorti, pour la première fois dans une langue occidentale, un extrait du livre que cet auteur va publier bientôt en chinois (à Taïwan), en français et en anglais (1) .

Zheng Yi est un écrivain qui fut, zueng 11 est un ecrivain qui fut, sinon communiste, du moins officiel en ce sens qu'il était reconnu par le régime de Pékin. Profitant du libéralisme relatif régnant en Chine entre 1986 et 1989, il enquêts sur les ces de camibalisme enquêta sur les cas de cannibalisme qui se produisirent pendant la révolution culturelle dans la pro-vince du Guangxi, contigüe du Vietnam et peuplée de minorités ethniques non-Han. Conscient de la difficulté à publier un tel reportage en Chine même, il comptait en tirer une œuvre littéraire. En

convainquit que, même sous cette forme, l'ouvrage serait interdit, et le décida à s'exiler. Il a récemment refait surface à Hongkong et récu-péré son manuscrit sorti de manière rocambolesque.

Le résultat est une accumulation Le résultat est une accumulation accablante – et d'une lecture éprouvante – de témoignages montrant que loin d'avoir été une pratique isolée, le cannibalisme constituait, en cette région au moins, une forme d'activisme politique encouragée par les maoïstes qui avaient pris le pouvoir localement.

> Des accusations invérifiables

A Wuxuan, des enseignants furent contraints de découper le cadavre d'un de leurs collègues en cadavie d'un de leurs collègies en morceaux, qui furent ensuite grillés pour être consommés par les élèves. « Que des hommes mangent des hommes relève déjà de l'inoui, mais que des élèves mangent leurs professeurs, cela devient l'inoui des l'inouis que des élèves mangent leurs professeurs, cela devient l'inouis des l'inouis des l'inouis l'inouis des l'inouis de l'inouis des l'inouis des l'inouis de l'inouis des l'inouis des leurs de l'inouis de l'ino dans l'inoui / », écrit Zheng Yi.

Ou encore : découpage d'homme vivant, toujours à Wuxuan : ailleurs, a repas communautaire can-

nibal», où vingt à trente personnes dégustèrent quatre corps rôtis au siège du gouvernement de district; et la carrière fulgurante de la mili-cienne Wang Wenliu, « mangeuse spécialisée dans les organes génitaux masculins » devenue, par sa réputation, vice-présidente d'un « comité révolutionnaire » avant, tout de même, d'être limogée, mais district, une autre milicienne au cœur tendre qui ne manqua pas de rapporter à sa vieille mère, malade, deux morceaux de foie de «contrerévolutionnaires » qui vensient d'être cuits sur les fourneaux d'un organisme officiel. Le foie est un organe chargé de valeur symboli-que : il est censé être le siège du

Ces accusations sont invérifiables pour un étranger. Au cours d'un voyage dans la province du Yunnan, voisine du Guangxi, éga-lement peuplée d'ethnies non-Han dont certaines pratiquaient jadis le cannibalisme, des responsables nous ont affirmé qu'aucun cas ne s'était produit dans la région depuis les famines survenues sous la dynastie Ming (XIV-XVIIe siè-

De plus en plus de Tibétains fuient leur pays tiques, et de rendre aux autorités tés le dimanche 16 mai par les chinoises les migrants économi-

autorités népalaises alors qu'ils se dirigeaient vers Katmandou, avec à Cependant le dalaï-lama, en leur bord respectivement 48 et visite en Pologne, a accusé Pékin 11 Tibétains. Les responsables des de pratiquer un « génocide cultuservices d'immigration du Népal rel » dans son pays en encouraont constaté, ces derniers mois, geant l'envoi massif de populations une recrudescence des entrées illéchinoises au Tibet. Il a aussi gales d'habitants de la région autodénoncé « les stérilisations et avornome chinoise voisine, due, estitements forcés » pratiqués à l'enment-ils, à un relâchement des contre de femmes tibétaines. Il a contrôles de la part de Pékin. Katexpliqué par l'échec de sa politique mandou a pour pratique d'envoyer en Inde (où vit le dala-lama, chef de non-violence une radicalisation en cours chez ses jeunes compa-

> INDE: visite da premier minis tre Israélien. – Shimon Peres a commencé, dimanche 16 mai, une visite officielle en Inde, la première effectuée dans ce pays par un chef de gouvernement israélien. Depuis la fin des années 40, Delhi avait, dans une optique de non-alignedes thèses arabes, et notamment pour l'OLP (Organisation de libération de la Palestine). En 1992, pourtant, l'Inde et Israel, rapprochés par leur commune perception des dangers de l'intégrisme musulman, ont noué des relations diplomatiques. - (UPI.)

Depuis 1894 DE LA SIMPLE RETOUCHE **AU PLUS BEAU VĚTEMENT** avec la garantie d'un grand maître tailleur A qualité égale, nos prix sont les ples bas. **LEGRAND Tailleur** Hommes et dames 27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra Téléphone : 47-42-70-61.

Du kındî av samedî de 10 h à 18 h

Le Monde EDITIONS L'INDÉPENDANCE

DES BANQUES

CENTRALES

REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE M: 22

248 pages, 160 F

en vente en librairie ou, à défaut, sur commande au Monde-Editions 15, rue Falguière 75015 Paris

**ALGÉRIE** 

### La tenue islamique interdite dans les administrations

Le port d'une tenue islamique est désormais interdit dans les administrations et les entreprises publiques, sous peine de sanctions allant jusqu'à la révocation, aux termes d'une instruction ministérielle publiée, lundi 17 mai, par l'ensemble des journaux locaux. L'instruction, qualifiée de « texte d'exception», sti-pule « l'interdiction de toute tenue, effet, attribut ou accoutrement de nature à exprimer de façon ostensible une appartenance à un courant idéologique,

Cette interdiction vise essentiellement le kamis, la longue robe blanche islamique, et la habituellement les partisans de l'ex-Front islamique du salut (FIS), ainsi que la tenue des les extrémistes musulmans. On ignore si cette mesure concerne les femmes revêtues du voite, le

Par ailleurs, le directeur du quotidien indépendant El Waten, Omar Belhouchet, a échappé, lundi, à Aiger, à un attentat, aiors qu'il accompagnait en voi-ture ses enfants à l'école, dans le quartier de Bab-Ezzouar. C'est la première fois qu'un journaliste est visé par un attentat depuis le début de l'agitation islamiste, aumois de mai 1991. Les journalistes figurent, avec les agents des forces de l'ordre, les magistrats, les chefs de partis dits laics et les fonctionnaires, sur les listes noires des groupes armés intégristes. - (AFP.)

**ANGOLA** 

### Le gouvernement a donné deux jours à l'UNITA pour accepter le plan de paix

nale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), Jonas Savimbi, a demandé, lundi 17 mai, un délai d'une semaine avant de répondre à a «sommation» de l'ONU lui enjoignant de signer le protocole d'accord élaboré à Abidjan avec le gouvernement angolais. Dimanche, e porte-parole des Nations unies (qui président les pourparlers) avait annoncé la suspension des discussions, engagées le 12 avril, dans l'attente de la réponse du chef de l'UNITA (le Monde du 18 mai).

« Nous ne voulons pas créer de difficultés. Aussi avons-nous donné notre accord pour un délai de deux jours, mais nous ne voulons pas aller au-delà», a indiqué le général Higino Carneiro, chef de la déléga-tion gouvernementale, en souli-

Le président de l'Union natio- gnant que, passé ce délai, sa délégation se retirerait des négocia-

> Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé à Luanda qu'il allait reprendre ses vols humanitaires, suspendus après que l'un de ses avions, touché par un missile lancé par l'UNITA, ent été contraint d'atterrir dans un champ de mines, le 26 avril. Le PAM préde vivres au cours du mois de juin, pour aider les réfugiés de la guerre civile - estimés à plus de deux millions - là où les conditions de sécurité seront garanties. Depuis la fin avril, le PAM n'avait pu livrer que 3 000 tonnes de nourriture, par voie terrestre. - (AFP.)

SÉNÉGAL: après l'interpellation de M. Wade

### Le Parti démocratique dénonce une « machination »

ral du Parti démocratique sénagalais donnent 84 sièges sur 120 au Parti de ce parti interpellés samedi peu après l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Babacar Seve, étaient toujours retenus à la gendarmerie, mardi 18 mai au matin, a îndiqué un responsable de

Une organisation inconnue, «L'Armée du peuple», a revendiqué l'assassinat de Babacar Seye dans un appel téléphonique au journal Sud Quotidien. « Le peuple veut des chan-gements par la voie démocratique. Malheureusement toutes les voies démocratiques sont bloquées. C'est pourquoi la violence est de plus en plus utilisée», a affirmé un correspondant anonyme, en ajoutant que Babacar Seye avait été tué pour que Banacai Seye avan ete tue pora que « cela serve d'avertissement aux autres magistrais du Conseil consti-tutionnel afin qu'ils respectent la volonté populaire (...), l'alternance par la voie démocratique».

Me Seye a été assassiné par balles, an moment où il quittair, en voiture, le Conseil constitutionnel, la plus haute instance juridique sénégalaise, qui doit entériner ou infirmer, ayant le 24 mai, les résultats des élections

 BURUNDI : ouverture officielle de la campagne présidentielle. - La campagne pour la première élec-tion présidentielle pluraliste du in juin, au cours de laquelle le président en exercice, Pierre Buyoya, affrontera deux autres candidats, a été officiellement ouverte dimanche 16 mai. Pierre Buyoya se présente sous la ban-nière de l'ancien parti unique, l'Unité pour le progrès national. Il est soutenu par le Ralliement pour la démocratie et le développement économique et social et le Parti social-democrate. Melchior Ndadaye, du Front pour la démocratie au Burundi, est appuyé par trois formations de l'opposition, le Rassemblement du peuple burundais, le Parti du peuple et le Parti libéral. – (APP.)

GUINÉE : une organisation de défense des droits de l'homme à nouveau autorisée. - Le président Lansana Conté a levé la suspension qui frappait l'Organisation gui-

Abdoulaye Wade, secrétaire géné- législatives du 9 mai. Ces résultats socialiste (au pouvoir). Le PDS les avait contestés et avait déclaré n'accorder aucun crédit au Conseil consitutionnel nommé par le président Abdou Dionf.

Des responsables du PDS ont dénoncé une «machination» contre leur parti, s'étonnant que «les soup-çons se soient tout de suite et exclusirement dirigés » vers leurs dirigeants. « Depuis le départ, la machination est manifeste, parce qu'il met en rap-port le jait qu'Abdoulaye Wade avait dit qu'il n'avait pas confiance dans le Conseil constitutionnel et le crime qui vient d'etre commis», a affirmé Aminata Tall, membre du secrétariat du PDS.

La France a vivement condamné lundi l'assassinat du magistrat mais s'est refusée à tout commentaire sur l'arrestation d'Abdoulaye Wade. «La nouvelle de l'attentat a été accueillie en France avec une vive émotion. Le président de la République et le ministre des affaires étran-gères ont adressé des messages au président Abdou Diouf», a indiqué Richard Duqué, porte-parole du Quai d'Orsay. - (AFP, Reuter.)

l'homme (OGDH) depuis le 27 août 1992. La Fédération inter-nationale des droits de l'homme (FIDH), dont l'OGDH est membre, avait écrit au début de l'année au président pour lui demander de lever la mesure. Selon les observa-teurs, le gouvernement est particulièrement attentif à son image, des élections législatives et présidentielle étant prévues au dernier tri-mestre 1993. – (Reuter.)

☐ MAROC: arrestation d'une militante des droits de l'homme. -Zoulikha Al Akhdari, membre de la direction de l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH) et épouse du prisonnier d'opinion Thel Saïd, a été arrêtée. jeudi 13 mai, viennent d'annoncer trois organisations locales de défense des droits de l'Homme. Elles précisent que Mme Al Akhdari, accusée de « crime de lèse-ma-jesté», et dont le procès a été fixé au 18 mai prochain, risque une peine de cinq ans de prison -

spirituel en exil des Tibétains) ceux qui semblent être des réfugiés poli-MINITE DE

PRINTEMPS, GALERIES LAFAYETTE, MARKS & SPENCER, **BOUCHARA, PRISUNIC, MONOPRIX, LAFAYETTE GOURMET,** 

# **SERONT OUVERTS** LE 20 MAI, JEUDI DE L'ASCENSION.

Printemps, de 10 h à 19 h. Galeries Lafayette, de 10 h 15 à 19 h. Mark & Spencer, de 10 h à 19 h. Bouchara, de 10 h à 19 h. Prisunic, de 9 h 30 à 19 h 30. Managarix, de 9 h 30 à 19 h 30. Lafayette Gourmet, de 9 h 30 à 19 h 30.

# EN INFORMATIQUE, VOUS ETES COMPAQ OU ORDINAIRE?

half the control of the control of

n informatique, vous en

avez qui se contentent de fabrique
ce qu'il y a de moins bien et
ceux qui se contentent de ce qu'il y
a de mieux. Ceux qui achètent des
ordinateurs assemblés approximativement autour du micro-

110/10

processeur qui passait par là. Ceux qui, pour

rien au monde, n'achèteraient autre chose que du Compaq. Ils savent que la technologie Compaq fera travailler le microprocesseur Intel à son maximum de



performances. Ils savent

produits aussi que chaque micro

Compaq est inventé, organisé,

Compaq est inventé, organise, construit en fonction des besoins des utilisateurs. Ça change tout.

COMPAQ.

A SUIVRE...

Produits COMPAQ optimisés unitour de

On déploierait des «observateurs» le

long de la frontière avec la Républi-

que de Serbie, afin de s'assurer que

le régime de M. Slobodan Milosevic

tient parole et ne laisse plus passer en Bosnie armes, munitions et carbu-

comme c'est touiours le cas.

Afin d'empêcher de nouvelles cam-

pagnes d'«épuration ethnique», on établirait les «zones de sécurité» pré-conisées par la France; les alliés —

Amérique comprise - pourraient uti-

liser leur aviation pour en assurer la défense. Si les Etats-Unis refusent

toujours d'y participer en dépêchant des troupes en Bosnie – ce qui est probable, – ils pourraient indirecte-

ment y contribuer : en envoyant des soldats américaiss en République de

Macédoine, comme ils en ont le pro-jet, ils ilbéreraient de leurs obliga-tions les quelque sept cents hommes de l'ONU – des Scandinaves – qui

se trouvent déjà dans ce pays et qui pourraient ainsi venir appuyer Bri-tanniques, Canadiens, Français et autres en Bosnie.

Faute de s'accorder sur les moyens utiliser pour forcer un accord poli-

tique le long des lignes du plan

Vance-Owen, on s'attacherait ainsi à faire cesser les combats et les atroci-

tés commises par les Serbes et les Croates de Bosnie. Ce n'est pas très

éloigné de ce que suggère, dans le Washington Post, M. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'Etat, qui,

préconisant l'imposition d'un cessez-

clairement pourquoi la communauté internationale devrait continuer à

insister pour faire vivre ensemble dans le même Etat des groupes ethniques qui se halissent.» Le problème, recon-

naissait le porte-parole du départe-ment d'Etat, est que les Etats-Unis,

communauté internationale, ont reconnu ledit Etat. Chaque jour un

peu plus, Washington découvre la

singularité et la complexité du conflit dans l'ex-Yougoslavie.

M. Kozyrev propose

de «boucler» la frontière

entre la Serbie et la Bosnie

Le ministre russe des affaires

étrangères, Andreī Kozyrev, a pro-

posé un plan en quatre points pour

mettre fin à la guerre en Bosnie.

prévoyant notamment le «bouclage»

de la frontière entre la Bosnie et la Serbie, a annoncé, mardi 18 mai, le ministère allemand des affaires étran-

Le plan prévoit également « l'ap-

plication complète» des sanctions de l'ONU, «la mise en place sans délai

de zones de sécurité en Bosnie-Herzé-

govine» et « la mise en place aussi

rapide que possible d'un tribunal pour les crimes de guerre dans l'ex-Yougos-

lavie», selon un communiqué du

ministère. M. Kozyrev a dévoilé son

plan, lundi soir, au cours d'un entre-

tien avec son homologue allemand Klaus Kinkel à Berlin, première

étape d'un voyage de six jours, au cours duquel il doit notamment se

rendre dans l'ex-Yougoslavie. -

HAUT-KARABAKH

Echec

de pourparlers de paix

La réunion russo-américano-tur-que préliminaire portant sur l'amé-nagement du plan de paix tripartite sur le conflit du Haut-Karabakh, entamée vendredi à Moscou, s'est achevée sans résultat, même si « les

contacts se poursuivent », a indiqué, lundi 17 mai, la représentation

arménienne à Moscou. Cet échec lait suite aux divergences entre Moscou et Ankara, confirmées lors de la visite, la semaine dernière en Tur-

quie, du ministre russe de la défense, Pavel Gratchev. Ce dernier

avait alors estimé que les Arméniens nétaient obligés d'ouvrir des carri-

dors » entre l'Arménie et le Haut-Karabakh et avait accusé « certains

pays de l'ex-URSS et de l'étranger» de livrer des armes à l'Azerbaïdjen. «Si l'Azerbaïdjan continue de nier

ces livraisons d'armes, je serai contraint de rendre publique la liste des fournisseurs», a-t-il ajouté lundi

à Moscou. De son côté, le ministre

turc de la défense, Nevzat Ayaz,

avait accusé Moscon de «chercher à

innocenter l'Arménie » en attribuant

aux seuls habitants du Haut-Kara-

**ALAIN FRACHON** 

de notre correspondant

Perpiexes, sans doute un tantinet confus, redoutant une nouvelle mani-festation d'irrésolution ou de désaccord avec les Européens, les États-Unis affichaient un profil extrêmement bas au lendemain du «non» que les Serbes de Bosnie ont copposé à la négociation Vance-Owen. Et Washington, déclinant l'invitation russe d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au niveau ministériel, se borne, pour l'heure, à propo-ser à ses alliés une nouvelle série de...

Il pourra s'agir de tête-à-tête comme celui que le secrétaire d'Etat, Warren Christopher, entend avoir, lundi prochain a Washington, avec son homologue français, Alain Juppé, ou bien « d'entretiens téléphoniques ».

M. Christopher, plus précautionneux que jamais, a déclaré, lundi 17 mai : «Cela nous conduit à avoir une nouvelle série de conversations avec nos alliés, puisque certains d'entre eux tais de ce référendum.» Bref, il n'y aurait pas d'urgence particulière, et une sourdine est mise à la menace de l'emploi de la force. Comme si la Maison Blanche, échandée après avoir trop de fois laissé entendre qu'elle était prête à «l'action», se défiait désormais de toute initiative mal ou insuffisamment préparée.

C'est sans doute ce qui explique que les Etats-Unis aient fait savoir, lundi, qu'ils ne voulaient pas participer à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au niveau ministériel que les Russes entendent convoquer pour le vendredi 21 mai.

### Alain Juppé souhaite une présence américaine et russe sur le terrain

Le ministre français des affaires étrangères, Alain Juppé, souhaite que les Etats-Unis et la Russie premient le relais de la France en Bosnie pour assurer la sécurité des zones protégées créées par les Nations unies. «La résolution 824 du Conseil de sécurité resolution 624 du Conseil de securite a créé le concept de zones protégées. Maintenant, il faut passer aux travaux pratiques: mettre en place les moyens nécessaires pour protéger effectivement ces zones», explique-t-il dans une interview publiée, mardi 18 mai, par le Figaro. « Nous avons indique, ajoute-il, que la France, qui a que-que 5 000 hommes sur le terrain, ne peut pas faire plus. Nous souhaitons que les grandes puissances viennent relayer nos efforts. Je pense notam-ment aux Russes et aux Américains.»

de sanctions contre les Serbes a des «effets» et qu' «il faut donc la pour-suivre». « Les autorités de Belgrade doivent être mises au pied du mur et sommées d'appliquer ce qu'elles ont annoncé: le blocus de la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Il faut que des observateurs internationaux puissent contrôler la réalité de ce blocus, souligne le chef de la diplomatie française qui précise que a part tie française, qui précise que « nous avons le devoir de ne pas exclure l'op-tion du recours à la force».

Toutefois, il n'y a pas, à ses yeux, d'autre solution que la mise en œuvre du plan de paix Vance-Owen. « Quelle autre solution nous reste-t-il? C'est hélas simple: il faudrait retirer

les casques bleus de la FORPRONU, c'est-à-dire interrompre l'action huma-

nitaire, lever l'embargo sur les armes et, inéluctablement, pour freiner l'of-fensive qui en résulterait, procèder à des frappes aériennes dissuasives ou punitives » (...) « Il faut le rappeler toux ceux qui donnent des leçons de morale : cela signifierait plus de morts tout de suite et, très vite, le risque d'une conflagration généralisée dans les Balkans avec la possibilité de l'entrée en guerre des puissances voisines de la Yougoslavie».

que, Radovan Karadzic, a présenté, lundi, ses excuses, dans un communiqué transmis à l'agence britannique Press Association, pour le «coup d'éclat idiot» du général Ratko Mla-dic, qui avait menacé d'actions terroristes dans les capitales occidentales en cas d'intervention militaire contre les Serbes. «Si on me lance des bombes, ie lancerai des bombes sur Londres. Il y a des Serbes à Washington, il y a des Serbes à Londres». avait notamment lancé dimanche le commandant en chef des forces serbes en Bosnie, dans des propos repris par la presse britannique. «Je veux dire de la façon la plus claire qui soit qu'en aucun cas les Serbes de Bosnie ne soutiennent une quelconque forme de trouble dans les capitales occidentales», a déclaré Radovan

à la Russie, qui préside actuellement le Conseil, le département d'Etat a jugé que cette réunion était «préma-turée». Dans l'esprit des Russes, les ministres représentant les quinze membres du Conseil devaient faire le point des opérations de maintien de la paix menées par l'ONU et, à ce tirre, débattre entre autres de la Bosnire, occative entre altres de la Bos-nie. «Le moment n'est pas appro-prié», a dit le porte-parole du dépar-tement d'Etat, Richard Boucher. Nous devons être bien préparés et nous pensons que cela ne peut se faire cette semaine.»

#### Un cessez-le-fen à défaut de règlement

La réaction paraît traduire quelque désarroi. Les États-Unis, et peut-être certains de leurs alliés européens, verraient plus d'inconvénients que d'avantages à tenir une réunion à si haut niveau sans s'être à l'avance mis d'accord sur le chemin à suivre en Bosnie. Quelques habitués du palais de verre – le siège de l'ONU – y voyaient un «geste tactique» américain (pour faire avancer les consulta-tions sur la Bosnie?) et assuraient que la décision de M. Christopher de ne pas se rendre, vendredi, à Newne pas se readre, vendredi, a New-York n'était peut-être pas encore définitive. A l'ONU, les Rosses, rén-nis lundi après-midi avec les autres membres permanents du Conseil, ont fait semblant d'ignorer la position américaine et ont continué à prépa-rer la réunion de vendredi...

Tout se passe comme si le «non» catégorique des Serbes de Bosnie à la négociation avait, quoi qu'ils en disent, placé les Occidentaux devant une situation de plus en plus embarrassante. Harcelé de questions sur le point de savoir si les Etats-Unis considéraient que le plan Vance-Owen était définitivement « mort », le porte-parole du département d'Etat se savait que frondre Arche tent ne savait que répondre. Après tout, la position de Washington n'a-t-elle pas toujours été qu'il ne saurait y avoir de paix «imposée» aux prota-gonistes du conflit bosniaque? M. Boucher se refusait à dire que le plan était «mort» mais ne déclarait pas, pour autant, qu'il était «vivant». Il laissait entendre, en filigrane, que les Etats-Unis et leurs alliés vont sans doute devoir examiner d'autres

Compte tenu des divergences entres Américains et Européens sur 'emploi de la force en Bosnie, les alliés s'orienteraient vers des solu-tions visant plus à geler la situation militaire, c'est-à-dire à faire observer un cessez-le-feu, qu'à chercher un accord politique dont une des parties

### « Nous ne rendrons pas un mètre de territoire»

DERVENTA (Bosnie septentrionale)

de notre envoyé spécial

du corridor qui, au nord de la Bosnie, relie les « peuples serbes », la ville n'est plus qu'un amas de ruines, de maisons calcinées, d'immeubles éventrés. Depuis les terribles combats de mai et juin 1992, il ne reste plus ici qu'environ 15 000 habitants contre plus de 55 000 avant la guerre. Pourtant, Vaselic Milorad, le maire de Derventa, n'a pas du tout l'intention d'abandonner donnerons pas un seul mètre de territoire. Cette terre a été défendue par le sang. Si quel-qu'un veut la prendre, il devra verser son sang, dit-il sans emotion. Nous ne voulons pas vivre séparés des autres

#### Un «embargo» sans importance

communes du corridor contrôlé par les Serbes, après de violents combats contre les Croates (au nord) et les Musulmans (au sud) devait devenir une province croate - la région e numéro trois > - selon le découpage de MM. Vance et Owen. Cette carte de la Bosnie serait la fin de la continuité territoriale serbe qui va de Belgrade jusqu'en Krajina (région de Croatie sous contrôle

Fort du soutien de ses administrés qui, selon les résultats officiels, ont voté à plus de

98 % contre le plan de paix, le maire de Derventa se moque de l'embargo, décrété, sans plus d'effet semble-t-il, per le président serbe Slobodan Milosevic. « Nous pouvons résister trois ans», dit le maire, qui ne croit pas trop à ce biocus. «A chacun sa part de travail », aloute-t-il en riant mystérieusement. Quant à une intervention de l'OTAN pour appliquer par la force le plan de paix, le colonel Boska Paulic, commandant de cette région militaire, prévient : «Nous nous battrons jusqu'à la fin. > S'il n'y a plus de carburant pour les blindés, « nous utiliserons des cheveux », explique sérieusement cet ancien officier de la JNA, l'armée yougoslave. Ici, c'est lui qui dessine les cartes, pas MM. Vance et Owen.

Tout ce qu'il reste d'habitants dans la province «numéro trois a semble partager cet avis. Plus de 98 % des 100 000 à 120 000 personnes qui vivent dans le corridor (ils étaient 280 000 avant la guerre) ont voté contre le plan de paix, selon les résultats officiels de la «République serbe de Bosnie». Lors du référendum. «mon peuple et mes soldats ont exprimé leur volonté. Ils vont se battre », dit le colonel Peulic. A Derventa, comme à Modrica, une ville située le comidor, où l'on a aussi voté à près de 100 % contre le plan, la reconstruction va bon train. ∢Ce n'est pas un corridor, insiste le maire, c'est un territoire serbe ».

322

3 2000

Erre to

b and

 $\mathfrak{A}\mathfrak{W}_{\geq}$ 

JEAN-BAPTISTE NAUDET

islamique. Le quotidien radical

Salam a été obligé, lundi 17 mai,

d'expliquer à un lecteur indigné

qu'il n'a pas le choix, s'il veut

survivre. « Nous acceptons le

principe de votre critique, mais

que voulez-vous faire? répond le

journal. Si nous ne publions pas

# PROCHE-ORIENT

#### **IRAN**

# Le retour de Coca-Cola

banni par la Révolution islamique, pour être un produit américain et un symbole d'une culture occidentale honnie, Coca-Cola fait, depuis quelques semaines, un retour triomphal en Iran. Pour la première fois depuis 1979, le slogan « Buvez Coca-Cola » s'étale sur une demi-page dans toute la presse locale, jusque dans les journaux les plus radicaux qui continuent à jeter quotidiennement l'anathème sur le « Grand Satan » américain et el'Invasion culturelle occidentale

lité à la fin de l'an demier, avec la mise en service, dans la région de Machhad, d'une usine ultra-moderne produisant un «Coca» authentique sous licence suisse. Le logo rouge et blanc de la boisson américaine apparaît, chaque jour, sur de nouvelles devantures de magasins, et s'affiche dans Téhéran sur des dizaines de camions de livraison

décadente ». Ce retour a commencé en réa-

Cette campagne semble avoir provoqué un malaise chez les

toutes les publicités possibles, avec la politique de libéralisation économique du gouvernement, le prix du journal devra être multiplié par quatre... » - (AFP.) o Création d'un comité de défense des droits de l'homme. - Le Parlement a créé, tundi 17 mai, un «Comité des droits de l'homme », appelé à

« enquêter et rédiger des rapports » sur la situation des droits de l'homme en Iran et à l'étranger, a-t-on annoncé de source officielle. Ce comité, qui doit « demeurer perfaitement indépendant », comprandra dix-sept membres, choisis parmi des juristes et des députés. Son budget de fonctionnement serait assuré par des dons de la population. - (AFP.)

D ISRAEL: 35 enfants tués en cinq mois dans les territoires occupés. -Deux Palestiniens ont été tués, lundi 17 mai, par des tirs de l'armée et un enfant palestinien a succombé à ses

blessures dans les territoires occupés, a-t-on indiqué de source palesti-nienne. L'association israélienne de défense des droits de l'homme Betselem a protesté contre le fait que les morts d'enfants sont de plus en plus nombreuses. Dans un rapport adressé au premier ministre, elle précise que 35 enfants ont été tués par des militaires depuis le 9 décembre 1992 : 13 avaient moins de treize ans. - (AFP.) u LIBAN : un militaire israélien tué dens le Sud. - Un militaire israélien bakh la responsabilité des agressions a été tué, mardi 18 mai, dans un contre l'Azerbaïdjan. L'attaque contre la région de Kelbadjar, rappelle «zone de sécurité», occupée par tre la région de Kelbadjar, rappelle-t-on, avait été menée également l'Etat hébreu dans le sud du Liban. Il

de l'année, dans des opérations, pour la plupart revendiquées par le Hezbollah pro-iranien. - (AFP.)

□ YÉMEN : un islamiste élu présideat du parlement. - Le chef du mouvement islamique al-Islah, qui a remporté 62 sièges sur les 301 que compte le nouveau Parlement issu des élections du 27 avril Cheikh Abdallah al-Ahmar, a été étu, samedi 15 mai, président de cette assemblée. Les deux partis au pouvoir, le Congrès populaire général (CPG) et le Parti socialiste yéménite (PSY), n'avaient pas présenté de candidat Cheikh Abdallah al-Ahmar a affirmé que, «parmi les priorités du nouveau Parlement, figure l'amendement de la Constitution, en particulier l'article 3 » qui stipule que « la charia t-on, avait été menée également l'Etat hébreu dans le sud du Liban. Il (loi islamique) est la source principale d'Arménie, avec de l'armement s'agit du septième militaire israélien de la législations, mais non pas ela tué au sud du Liban depuis le début source exclusive». – (AFP.)

# DIPLOMATIE

Le référendum sur Maastricht

# Un «oui» des Danois ne fera pas de miracle dans la Communauté

Près de quatre millions de Danois étaient appelés mardi 18 mai à se prononcer de nouveau sur le traité de Maastricht, cette fois assorti d'importantes dérogations pour leur pays. Les derniers sondages donnaient une confortable avance au « oui » (58 %).

Un an après que les Danois eurent, le 2 juin 1992, donné le coup d'envoi d'une série de revers pour l'Europe communautaire et d'un mouvement de désaffection qui semble s'être aggravé depuis, l'enjeu de la consultation de mardi, une fois de plus, les dépasse largement. Il s'agit d'abord du sort du

traité qui fonde l'« Union » enropéenne, patiemment négocié, puis laborieusement ratifié à ce jour par dix des pays membres. Le pre-mier ministre français l'a clairement dit lundi : une récidive des Danois rendrait « difficile » l'application de ce traité approuvé de justesse par les Français en septembre deraier. Le premier ministre britannique a été plus net encore, en déclarant qu'un « non » danois interromprait le processus de ratification par la Chambre des communes, tandis que son minis-tre des affaires étrangères indi-quait pour sa part qu'un nouvel « arrangement » devrait être recherché à douze

Les Européens, pas plus que la dernière fois, n'ont élaboré de stratégie pour faire face à une telle hypothèse, il est vrai beaucoup moins plausible aujourd'hui qu'en

1992 : ni sur le sort du Danemark, ni sur celvi du traité, qui, d'un point de vue strictement juridique point de vue strictement juridique deviendrait caduc, puisque son entrée en vigueur est liée à la rati-fication par les douze signataires. Tenterait-on de l'appliquer à dix, moyennant un rafistolage juridi-que, comme il avait été affirmé en décembre au sommet d'Edim-bourg? Il faudrait pour ce faire, de la part de ces dix pays – ou même à moins de dix –, une pois-sante détermination, qui n'est plus guère perceptible aujourd'hui que chez les dirigeants allemands. Quelles que soient les convictions européennes du nouveau gouvernement français, serait-il en mesure de défendre le contenu du traité, étant donnés la composition de sa majorité au Parlement et le scepticisme qui s'est installé quant à la saisabilité et au calendrier de Maastricht, en matière d'union monétaire notamment? Comme le disait lundi M. Balladur, « le doute» ronge actuellement le projet communautaire et l'Europe ne paraît pas en état de digérer sans dommages une nouvelle déconvenue venant de Copenhague.

#### Le mutisme de M. Delors

Le «oui» attendu des Danois mettrait-il pour autant un terme à l'inertie communautaire constatée depuis un an? Il lèverait évidemment une première inhibition. Mais il en resterait une seconde: la ratification par la Grande-Bretagne, qui ne sergit pas pour autant garantie. Bien que deux députés britanniques sur trois

de Maastricht, les travaillistes n'ont toujours pas renoncé à l'idée qu'ils pourraient faire tomber le premier ministre sur cette affaire. John Major ne prendra pas ce ris-que, et le dérapage contrôlé auquel il est contraint de se livrer depuis des mois sur le sujet risque de durer encore jusqu'à l'automne.

Surtout, si la Communauté est à ce point paralysée, si Jacques Delors observe depuis des mois un remarquable mutisme, ce n'est pas uniquement pour ne pas effaroucher les Danois. Toute l'argumen-tation de la prospérité collective qui galvanisait les enthousiasmes européens il y a quelques années a sombré avec la récession. Le chômage des jeunes et la croissance zéro vident la Communauté de sa crédibilité beaucoup plus sûrement que les états d'âme des Danois. De même, aux yeux du reste du monde, son impuissance devant la crise bosniaque. A ces maux, les seuls remèdes ne peuvent être pour l'instant que pragmatiques et patients.

Enfin, il faut ajouter que, même si les Danois s'amendent, le projet communautaire n'en sortira pas tout à fait indemne. Les concessions qui leur out été faites, celles également accordées à Londres, désintègrent de fait le bloc des Douze. Deux conceptions y coexis-tent désormais officiellement. A la veille des élargissements, c'est. quoi qu'on dise, un précédent. Mais c'est peut-être cela aussi le

CLAIRE TRÉAN | « soviétique » moderne.

n lédéralisme

La consider

· Photografi.



Anvers est, jusqu'à la fin de l'année, la « capitale culturelle de l'Europe », après Athènes, Florence, Amsterdam, Berlin, Paris, Glasgow, Dublin et Madrid, conformément à la décision des ministres de le culture de la Communauté qui décidèrent, le 5 juin 1985, d'organiser une rotation entre cités prestigieuses pour exalter le patrimoine artistique commun aux Douze. Le début de ces festivités au bord de l'Escaut a coïncidé avec l'adoption par le Parlement belge d'une réforme constitutionnelle qui institue le fédéralisme — « un fédéralisme d'union », disent les autorités — dans un pays où néerlandophones et francophones ont parfois du mal à cohabiter. La plus grande ville flamande du royaume a ainsi l'occasion de démontrer que le renforcement de l'identité culturelle des Belges néerlandophones n'est pas incompatible avec un esprit d'ouverture dans le cadre européen. capitale culturelle de l'Europe

# Le coup d'envoi du « fédéralisme d'union » en Flandre

de notre envoyé spécial

A culture peut-elle être un ciment pour la Commupour un pays divisé comme l'est actuellement leur voyage à Anvers avec des réponses claires, les visiteurs de la étropole flamande des bords de l'Escant, érigée en « capitale cultu-relle de l'Europe » depuis mars et jusqu'en décembre, auront au moins découvert un patrimoine artistique exceptionnel. C'est en 1985 que Mélina Mercouri, alors ministre grec de la culture, lança l'idée du choix annuel d'une ville à laquelle seraient donnés les moyens et la mission d'incarner la richesse et la diversité de la culture européenne et de rapprocher les populations des pays membres de la Communauté par des spectacles, des expositions, des concerts et des entreprises édito-riales. Florence, dès 1986, puis Paris, Barcelone, Giasgow et d'au-tres ont été les sièges successifs de cette entreprise, avec des fortunes et

Sans doute aucun des responsa ce cycle que Bob Cools, bourgmestre (maire) socialiste d'Anvers depuis dix als Aef de soume ancier responsable du port, puis de l'office du plant Flatfand par jus mais polygiotte et ami de la France, donner un refentissement maximum à « Antwerpen 93 » (tel est le logo officiel, puisque Anvers se dit ainsi en néerlandais) sans apparaîtrecomme l'otage des flamingants à un moment où la Belgique évolue vers un fédéralisme lourd de suspicions entre francophones et néerlandophones. Il ioue gros pour sa carrière politique à un an d'élections communales qui pourraient remettre en question l'actuelle alliance entre socialistes et sociaux-chrétiens installés à la mairie avec un représen-tant de la Volksunie, parti nationa-

#### Une < communautarisation » qui coûte cher

Dans l'actuel système belge, pres-que tout ce qui a trait à la culture est déja «régionalisé», c'est-à-dire placé sous la compétence de la Flan-dre, de la Wallonie ou de la région bruxelloise. Seuls quelques musées, la célèbre salle de la Monnaie à Bruxelles, la Bibliothèque nationale, échappent à des règles « fédérales » coûteuses et compliquées. Sans en faire une arme de guerre contre les Wallons, l'exécutif flamand, c'està-dire une sorte de gouvernement des néerlandophones doté d'une large autonomie et de moyens financiers importants, a pris conscience de l'intérêt qu'« Antwerpen 93 » présente pour la cause flamande.

Dès avril 1992, dans un rapport sur « les grandes orientations de la politique des relations extérieures de la Flandre» présenté au conseil fla-mand, Luc Van den Brande, mand, stre-président du gouverne-ment flamand », annonçait claire-ment des intentions qui n'ont rien de répréhensible en soi mais que certains trouvent ambigues : « Il fau-dra profiter au maximum du fait qu'Anvers sera la capitale culturelle d'Europe en 1993 pour profiler la Elandre à l'étranger. Le gouverne-ment silamand] participera active-ment à la réalisation de ce projet. » Une introduction éclairait ce texte : « Il faut que le label Flandre devienne universellement connu. La compline universellement connu. La combinaison de nos références cultu-relles historiques et de notre perforrenes historiques de notre perfor-mance économíque représente un atout inespèré pour la Flandre. Celle-ci défendra aussi la cause de la langue néerlandaise et sa promotion en tant que langue et élément de culture dans le cadre de la point propositionale et certainement au internationale, et certainement au

A la fin des années 50, les affaires culturelles dépendaient encore d'un ministère national. Puis chaque communauté linguistique prit sa



Après une longue période d'abandon, le théâtre Bourla a retrouvé ses fastes. POR TOTAL Her Ema-Class Life . . . . out sport

destinée en main. La Flandre fit un nombreux centres culturels et à des bibliothèmes publiques inspirées de l'exemple danois. La danse et l'opéra flamands connurent un age d'or entre 1968 et 1975, époque où les autorités de tutelle avaient de l'argent pour soutenir l'action de, créateurs tels qu'Anne Teresa De Keersmacker, internationalement connue et présente à l'ouverture de l'année culturelle avec sa troupe de danse Rosas et une chorégraphie dont les arias de Mozart consti-tuaient le point de départ. Mais les rivalités entre villes, troupes et chœurs flamands vinrent aggraver le problème déja posé par la dispersion des moyens au niveau national, du fait du partage du pays. « La com-munautarisation nous coûte cher », note Eric Antonis, directeur d'« Antwerpen 93 », en employant le mot qui sert à évoquer le transfert des affaires culturelles aux commu nautés linguistiques. Il y a un Opéra à Anvers, à Bruxelles et à Liège. Cela coîte cher dans un pays aussi peu étendu que la Belgique, mais c'est compréhensible. En revanche, pourra-t-on garder indéfiniment des salles distinctes à Anvers et à Gand, certes dotées chacune de sa vie culturelle et de ses traditions propres, mais distantes seulement de 60 kilo-

#### Des artistes à l'étrolt

A Anvers, il va y avoir un pro-blème de complémentarité entre le mastoc Théâtre flamand moderne (KNS), qui a accaparé ces dernières années l'essentiel des subventions de années l'essentiel des subventions de l'exécutif flamand, et le Théâtre Bourla, rénové à l'occasion de l'année culturelle. Construit entre 1829 et 1834 par le Parisien Pierre Bourle, ce bâtiment a longtemps été le point de rassemblement chic de la bongeoisie francophone de la ville, jusqu'à la construction du «bun-ker» du KNS en 1934. Après une longue période d'abandon, il retrouve ses fastes et symbolise la tolérance et l'art de vivre anversois avec son plafond décoré d'allégories en français qui ont été conservées en

Maleré le soutien financier des autorités, les artistes flamands se sentent un peu à l'étroit et n'enten-dent généralement pas échanger cette aide contre une adhésion per-sonnelle au «flamingantisme» pri-maire. Ils tentent d'acquérir une image internationale, notamment au moyen de coproductions. « Pour les créateurs Importants, la Flandre, c'est un peu étriqué, dit Eric Anto-nis, Il faut éviter de s'insérer dans un étroit régionalisme. » Même les

Pays-Bas voisins ne sont pas assez gros effert peus démocratiser l'accès importants pour constituer un mar-aux arts et aux lettres grâce à de a ché en soi; saiff peut-être jour les écrivains qui, tel Hugo Claus, auteur du Chagrin des Belges, se sont fait éditer chez les voisins avant de devenir vraiment célèbres grâce à une traduction en français (en France et non en Belgique!). Malgré des différences de style de vie notables et une certaine méfiance politi-que, les Néerlandais sont évidem-ment les plus nombreux visiteurs d'Anvers en raison de la communauté de langue.

> Loin d'être homogène, le néerlan-dais des Flamands subit encore des influences dialectales notables, surtout dans le langage familier, au point que, par exemple, les bandes ssinées sur les aventures d'Asterix font l'objet d'éditions distinctes dans les deux pays. La plupart des aux Pays-Bas doivent être « retou-chés ». Evoquant les « gallicismes » de l'œuvre théâtral de Hugo Claus, l'essaviste hollandais Willem F. Herressyiste nonantiais which it referances soutient que « le néerlandais qu'écrivent les Belges possède une caractéristique prédominante : il peut être plus facilement traduit en français que le notre ». Des 1864, des linguistes des deux pays essayè-rent de codifier un « néerlandais standard ». En 1946, les deux gouvernements se concertèrent pour simplifier l'orthographe. Le 9 septembre 1980, ils signaient un «traité d'union linguistique ayant pour but d'intégrer les Pays-Bas et la commu-nauté néerlandaise de Belgique dans le domaine de la langue et des lettres.». C'est sur ce traité, dont une «commission d'évaluation» a souligné en 1991 le peu d'impact prati-que, que M. Van den Brande se fonde pour relancer actuellement le dialogue flamando-néerlandais au moyen de visites officielles.

C'est par conviction personnelle et pour tenir compte de la volonté des artistes flamands de s'ouvrir le plus possible à l'étranger que les res-ponsables d'« Antwerpen 93 » ont conçu une programmation interna-tionale faisant appel à des partici-pants venus de tous les pays de la Communauté européenne et même des pays en voie de développer Alors que la présence des Wallons est assez limitée, soit par défaut d'invitation soit par manque d'em-pressement à y répondre, l'invita-tion lancée à des musiciens marocains n'est pas passée inaparçue. Il s'agissait d'essayer de persuader les jeunes nés de l'immigration maghrèbine à Anvers qu'ils font partie intégrante de la cité et ne sont pas

### Un entretien avec Bob Cools, bourgmestre de la ville

« Nous avons un aspect cosmopolite à mettre en valeur »

de notre envoyé spécial « Pourquoi vous êtes-vous tant impliqué dens la promotion de votre ville en « capitale cultu-

lle de l'Europe»? - Les raisons qui avaient poussé Mélina Mercouri à lancer cette idée sont toujours valables. Dans les années 80, elle avait constaté que si l'Europe continuait d'être un phénomène purement technique et financier, les gens ne se retrouve-raient jamais dans un projet européen. Il manquait à ce projet, et il lui manque encore, le ciment de la culture. Il faut que les Européens aient conscience de former une communauté culturelle, ce qui est quand même différent du marché

» Quand j'ai lu dans la presse, dans votre journal d'ailleurs, que Glasgow avait été choisie pour devenir une telle capitale culturelle, en 1990, cela m'a fait réfléchir. Ce n'était pas une capitale d'Etat, c'était une ville qui avait un carac-tère un peu semblable à la nôtre : culture européenne bien visible bien connue, très différente quand même de la culture anglaise. Donc

Signal agential agent

ça me tentait beaucoup. D'autant plus que nous avançons vers le fédéralisme et que nous sommes flamands, donc un élément important de cette identité culturelle européenne. l'ai écrit un papier pour proposer à mes collègues de ésenter notre candidature pour 1993. Ils ont été tous d'accord, et ensuite il m'a fallu un au pour convaincre les ministres locaux. Il y avait une raison interné à ma proposition. En 1983, nous avons dû fusionner la vieille ville d'An-vers avec sept communes périphériques. Ce fut très difficile, notamment parce que nous n'avions pas d'argent. Donc j'étais à la recherche d'un projet commun réunissant citadins originaux et cita-dins périphériques pour créer une nouvelle ville. L'ai bondi sur cette idée de nature à réunir en outre militants européens et militants de l'identité culturelle, un projet porté par l'ensemble de ces anciens et de ces nouveaux citoyens de la ville. Je crois d'ailleurs que les villes sont une des expressions clés de l'identité culturelle européenne.

> Jean de la guérivière Lite la suite page 9

# Anvers, fille de l'Escaut.

Anvers, port international, centre du diamant et superbe ville. Avec sa cathédrale

gothique du 15ième siècle qui domine la ville, avec son hôtel de ville, édifice magnifique du 16ième siècle, avec son fier Escaut, dont le poète Emile Verhaeren (1855-1916) a écrit: "Escaut! Escaut! (...) Tes bords puissants et gras, ton cours profond et lent sont l'image de sa ténacité

Ville pleine de vie, riche de siècles de culture, de ses grands maîtres. Et puis il y a les musées, la gare centrale, véritable cathédrale d'acier avec sa coupole superbe, le "Meir"-zone piétonne - est l'avenue du lèchevitrines par excellence. Et puis il y a le Zoo, qui est un des plus anciens et des plus renommés du continent. Faites-vous le plaisir d'aller voir le théâtre Bourla du 19ième siècle: une merveille parmi tant d'autres.

Anvers, c'est aussi une ville agréable. Avec ses centaines de terrasses en plein soleil, ses bistros, ses restos... son ambiance du soir et ses longues nuits. Coup de foudre: un bateau-mouche vous ballade sur l'Escaut. Vous aimerez!

Anvers, capitale culturelle de l'Europe 93: elle s'est faite toute belle pour votre visite. Et pendant toute l'année, elle vous promet des manifestations culturelles, de l'animation, de l'ambiance... Anvers. Vous y reviendrez, c'est sûr!

Souhaitez-vous plus de renseignements, de la documentation, des guides? Prenez contact avec l'Office de Tourisme. Grote Markt 15, 2000 Anvers, tél. + (32) 3 232 01 03 - fax + (32) 3 231 19 37.



### ANVERS, CAPITALE CULTURELLE DE L'EUROPE

# Les couleurs retrouvées des bords de l'Escaut

A l'occasion de « l'année sans pareille », la ville de Jordaens retrouve ses fastes et rayonne du prestige de ses habitants, les « Sinjoren »

NVERSOIS, et fiers de l'être. Les habitants de la métropole flamande nourrissent une vérita-ble passion pour leur ville, la plus belle du monde à leurs du nom espagnol señor) donne libre cours à ses rêves les plus fous quand on l'interroge sur le grand dessein de sa ville aimée. Soudain, les fantasmes s'expriment au grand iour comme si l'ivresse de la rénovation et l'orgueil des grands travaux publics lui étaient montés à la tête. Avec ce sens inné de la pompe, de l'opulence, de la fête aussi, l'Anversois souhaite du fond du cœur que la manifestation «Antwerpen, Cul-turele Hoffdstad van Europa» (Anvers, ville culturelle de l'Europe) laisse des traces dans le paysage urbain. Il aime que le monde s'inténotamment des travaux de restauration accomplis au centre-ville avant de parler du programme artistique. Du week-end d'ouverture de l'année culturelle européenne, fin mars, le Sinjoor retiendra surtout la présence de nombreux Néerlandais qui débarquent, le dimanche tout au long de l'année, en rangs serrés, dans la ville de l'Escaut. Cette présence massive l'irrite un peu mais il se rendra quand même sur les berges du sleuve, pendant le long week-end du 15 août, pour assister à la parade de centaines de voiliers participant au Cutty Sark Tall Ships Race. Les organisateurs annoncent la venue de deux millions de touristes pour cet événement hors

L'Anversois a un faible pour les carnavals, les festins bruegeliens, les veillées improvisées. Traditionnellement chauvin, il ne supporte pas qu'un étranger critique sa bonne ville qui s'est refait une beauté en de «l'année sans pareille» 1993. La ville scaldienne est encore aujourd'hui en pleine fièvre de ovation. De la gare centrale à la Groenplaats, du musée d'art contemporais MUHKA (« Museum voor Hedendaagse Kunst Antwer-pen ») aux docks Bonaparte et Guil-laume, on ne compte plus les rues et les places repavées, les façades ravalées, les jardins et parcs embellis. Une tornade blanche semble s'être abattue sur la ville qui n'a pas ménagé ses efforts pour redorer son blason. Au cœur de la ville, près de la cathédrale Notre-Dame, le nouveau palais de l'évêque a été repeint en blanc. Ce monument classique, édifié dans les années 1780, fut le siège de la préfecture lorsque Anvers était, sous Napoléon, le chef-lieu du département des Deux-

du décor

A deux pas, la plus grande place d'Anvers a été entièrement remodelée à l'occasion de l'année culturelle. Deux cent cinquante parkings ont été aménagés sous cette Groenplaats (place Verte) qui fut un cimetière Si les Anversois s'estiment globale-ment satisfaits des grands travaux entrepris depuis plus d'un an dans leur ville, ils émettent quand même de sérieuses réserves quand on leur parle de la Groenplaats ou du Meir, grande artère commerçante qui est à Anvers ce que la rue Neuve est à Bruxelles. Elle aurait perdu de son éclat d'antan. Repavé à grands frais. le Meir relie la gare centrale et la cathédrale. Elle abrite notamment le somptueux palais royal, résidence secondaire des souverains belges dans la cité portuaire.

Le long de cette artère, les ban-nières et fanions rouges et blancs d'Antwerpen 93 créent une atmosphère un peu villageoise. Mais les petites ruelles derrière le Meir n'ont quartier rose, proche de la Gare centrale, a été négligé. Celui des marins et des tatoueurs, plus au nord de la ville, n'a pas non plus subi de «lifting». Qui donc se sou-cie de l'envers du décor à Anvers? Ce sont pourtant les quareiers les plus cosmopolites qui accueillent, depuis longtemps, bon nombre d'étrangers. Les autorités locales se contentent de restaurer les artères et les places les plus prestigieuses, celles que l'on ne peut ôter à la vue générale. Du tape-à-l'œil au centreville? Les riverains, comme les édiles, veulent exhiber leurs

Lors des préparatifs précédant les cérémonies d'ouverture de l'année culturelle européenne, les Anversois n'ont pas arrêté de commenter le déroulement des grands travaux. Ils étaient peinés de voir la Groen-plants éventrée pendant à peine six mois, préoccupés par la couleur et la qualité du dallage du Meir, fasci-nés par les travaux de remise en état de l'incomparable théâtre Bourla dans le «quartier latin», surpris par la biancheur éclatante du chœur et du transept restaurés de la cathédraie. Chacun y va de son avis. Dans les tavernes, dernier endroit où l'on cause, l'Anversois « vide son sac». S'il a un fort penchant pour la magnificence et la démesure, qu'il aime le baroque mais chérit aussi bien l'art nouveau, le Sinjoor se repaît souvent d'idées reçues qu'il répand à qui veut bien l'entendre. Il est fier de sa ville comme ces négociants d'autrefois qui, riches d'un antique négoce, sont encore marris que les Bruxellois aient réussi à hisser leur ville d'origine brabançonne au rang de «capitale de l'Europe». Et pourtant, dieu sait qu'ils avaient vu grand, avec leur cathédrale qui est la plus vaste église gothique des Pays-Bas méridionaux, avec ces villas cossues de style Art nouveau fin du dix-neuvième siècle par les familles Cogels-Osylei, et avec les immeubles à l'horizon 2000 sur les quais constituant un échantillon de styles qui auront marqué le ving-tième siècle dans la ville de l'Escaut.

L'essentiel est de conserver cette image contrastée dont Anvers a fait sa marque de fabrique au fil des siècles. Les Anversois semblent d'ailleurs avoir été coulés dans le même moule que leur ville à la fois pom-

gnent du fait que leur ville a pris les allures d'un vaste chantier mais ils se targuent en même temps de ce grand chamboulement prometteur d'avenir. Comme s'ils n'acceptaient pas d'en subir les inconvénients!
Ambliteux pour leur métrople, ils
souhaiteraient que leur ville se
réconcilie avec l'Escaut, le fleuve
qui leur permet d'être en contact

Lance il y a trois ans, le concours internationai d'urbanisme « Stad aan de Stroom » (Ville et fleuve) a pour but de célébrer ces retrouvailles projetées depuis belle lurette. Au fond, les riverains ne révent pas des prestigieux docklands de Hambourg, de Londres ou de Baltimore, tout occurés ou les seus à profiter tout occupés qu'ils sont à profiter de leur «petit coin de paradis» anversois. Epicuriens autant que chauvins, ils ne se lasseut pas de contempler la rade d'Anvers, rive gauche (linkoroever), avec ses nom-breux bâtiments emmaillotés d'échafaudages... Il n'y a aucun pont sur le fleuve mais la plongée sous l'Escaut pour rejoindre l'autre rive, en tram (arborant des affiches géantes d'Antwerpen 93), à pied ou à bicyclette, vaut bien le panorama.

> Une onde de chọc

A écouter parler ses habitants, l'actuelle «capitale culturelle de l'Europe» se prend manifesteu pour une ville portuaire dans le vent de l'avenir. Les Anversois, à coup sûr, se montrent ouverts et accueil-lants en dépit de la montée en puis-sance de l'intolérance dans plusieurs quartiers à forte concentration d'immigrés. Au cœur palpitant d'Anvers, dans les tavernes typiques aux abords de la cathédrale et de l'hôtel de ville, les riverains n'en finissent pas de commenter l'événement culturel 1993 au quotidien.

Le patrimoine historique revient sans cesse sur le tapis. La restaura-

peuse et villageoise, austère et joviale, pieuse et libertine. Bon nombre de riverains amers se plaien Belgique construit dans les années 1900, à la demande du roi Léopold II, qui désirait une gare « aux dimensions monumentales comme celle de Lucerne », n'est pas achevée, ni non plus celle du théâtre Bourla, monument conçu par un Français dans les années 1830.

Sacrée « ville culturelle européenne», la métropole portuaire saura-t-elle profiter de l'événement pour achever ses chantiers ouverts en perspective de 1993? Les avis sont partagés. Les plus sceptiques craignent que l'enthousiasme des organisateurs et des responsables politiques ne meure de sa belle mort aura en tout cas provoqué une onde de choc bénéfique pour la ville, qui en a bien besoin.

Anvers accueille chaque année trois millions de touristes, Hollan-dais et Allemands en tête. Ce nombre pourrait doubler en 1993. Ici on est globalement satisfait de rece voir tant de monde. Les Anversois en out l'habitude. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour contribuer à la réussite de l'événement. Ne fitt-ce qu'en participant, fin mars, à la vaste « Opération propreté» décidée par les autorités nombreux sont ceux qui ont récuré le seuil de leur porte et leur trotle seun de leur porte et leur troi-toir... Trouvera-t-on encore un Hol-landais pour dire qu'Anvers est une ville sale? Après avoir organisé trois expositions universelles (1885, 1894 et 1930) et accueilli les Jeux olym-piques en 1920, Anvers s'illustre amound'aui comme première «capi-tanic culturelle de l'Europe» sans frontières. La métropole fiamande a frontières. La métropole flamande a déjà rendu de nombreux services au royaume grâce à son commerce et sa gioire artistique, comme le dissit le premier roi des Belges en 1856 lorsque la langue véhiculaire était encore le français dans la cité. Ellecontinuera sur sa lancée à condition que ses habitants ne s'y opposent

~~JACQUES:HERMANS

# Le coup d'envoi du « fédéralisme d'union »

Au demeurant, tout socialiste qu'il soit, Bob Cools est parfaitement conscient des problèmes posés par la parfois clandestine, dans certains quartiers populaires. La cohabitation entre retraités belges sans grands moyens et familles nombreuses aux mœurs différentes est de plus en plus difficile et fait le lit de l'extrême

Anvers, 465 000 habitants, est le plus grand centre mondial du diamant et voit passer, dans le quartier juif spécialisé, aux abords de la gare centrale, 85 % de la production moudiale de diamants bruts, 50 % des diamants taillés, 40 % des diamants industriels. C'est aussi le second port d'Europe, avec un volume de trans-bordement de 100 millions de touries par an. On dit par provocation que c'est « le premier port français », dans la mesure où il a beaucoup profité des grèves répétitives des dockers de l'Heragone, offrant aux importateurs et exportateurs pressés les services d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et consciente de la nécessité de la compétitivité. Néanmoins, les performances économiques d'Anvers et des 38 communes périphériques (1 200 000 habitants, 28 000 entreprises employant quelque 400 000 salariés) sont en baisse per rapport à

augmenté de 21 % entre décembre 1990 et juillet 1992 alors que la hausse en Flandre n'était «que» de

Parti d'extrême droite à coloration

très nationaliste, le Vlaams Blok pro-

fite largement de la dégradation de la situation sociale et économique. Aux élections législatives de novembre 1991, il est devenu le premier parti d'Anvers, avec 20,7 % des suffrages. Mais sa popularité n'est pas seulement due à sa dénonciation du chômage dans les milieux populaires. Il profite des problèmes posés par l'immigration et demeure le porte-parole le plus cohérent des revendica-tions flamingantes. Son président, Karel Dillen, député européen, ne pense aucun bien d'a Antwerpen 93 », qu'il juge trop multiculturel. En cela, il se démarque nettement du « ministre-président » de l'exécutif eministre-presidents de l'exécutif flamand, M. Van den Brande, qui s'est rallié, avec des mances, au projet du bourgmestre Bob Coois. Il n'est pas superflu d'avoir en tête cet arrière-plan politique quand on visite Anvers. Toutefois, les querelles beigobelges ne sont guère perceptibles pour l'étranger qui ne fait que passer, sédait par une population qui a ses séduit par une population qui a ses problèmes et ses convictions, mais qui reste généralement accueilla

### Le programme d'Antwerpen 1993

avons un asp

Dans le vaste programme d'Antwerpen 1993, il nir les temps forts suivants :

- 23 mai au Théâtre Bourla : Orfeo, opéra de Walter Hus, dans une mise en scène de Jan Lauwers, avec le Nieuw Belgisch Kamerorkest sous le direction de Jan Caeyers. Coproduction avec le Théâtre de la Ville de

- 29 mai à le FNAC d'Anvers : Discours et littérature, un débat public sur « La cité en question » avec quelquesuns des écrivains associés aux activités littéraires d'Antwerpen 1993.

- 2 juin au Théâtre de Singel : l'Orchestre des Champs-Elysées, sous la direction de Philippe Herreweghe, inter-prète la Troisième Symphonie de Mendelssohn et les Nuits d'été de Berlioz.

- 12 Julin au Bourla : Hamlet dans une mise en scène d'Ivo Van Hove.

- 29 juin au Bourla : orchestre et chœurs de l'Opéra flamand dans un prooramme varié.

- 9 juillet à la cathédrale Notre-Dame : concert d'orgue par Louis Thirry, avec en au programme.

- 30 juillet à la cathédrale Notre-Dame : concert d'orgue par Harald Vogel, procré à J. S. Bach.

CENT

1. 12 20 11

ding I'm

E3~

≅ ::: .

ر يحط

C----

Land

₹ 3° (...

唯 200

- 11, 13, 17 19, 24 et 27 juin et 2 juillet au Vlaamse Opera : Manon Lescaut de Puccini par la chorale et l'orchestre de l'Opéra fla-

Parmi les expositions et manifestations de longue durée, on peut sélectionner : – du 15 mai au 27 juin, à la Maison Rockox : œuvres charitagues de Robiera, Biscosition de gravures aur cuivre

déroule l'exposition « Rubens Cantoor » à la Maison de

- du 11 juin au 3 octobre, au Musée provincial du diamant : bijoux de diamant de l'Anvers du XVIII siècle, créations de l'époque de Jordaens, Rubens et Van Dyck, sous le patronage du Haut

– du 15 kuin au 4 iuiRet. à la Maison de la Province : «Les richesses du trésor», bijoux de prestige, pierres précieuses et objets d'art, en collaboration avec des musées du monde entier.

Inégal et très varié, pas ment, le programme complet peut être obtenu à «Info 93», Grote Markt 29, 2000 Anvers, Téléphone 226 93 00 à Anvers. Ce bureau d'Information donne aussi les renseignements sur le prix des billets et le mode de réservation. Certains biilets d'entrée aux expositions sont vendus en France par la FNAC Billetterie, 62, rue Beaubourg, 75003 Paris. On peut aussi contacter l'Office du tourisme d'Anvers, Grote Markt 15, tél. 232 001 03, su sujet des nombreux et prestigieux musées de la ville qui font un effort periculier à l'occasion de l'année cultu-

Bibliographie

# Les promenades d'un Flamand francophone

Malgré la montée des courants séparatistes en Flandre et en Wallonie, certains journaux belees s'effor-cent de préserver un sentiment cent de préserver un sentiment d'unité nationale en parlant aux francophones de ce qui se passe chez les néerlandophones, et inver-sement. C'est notamment le cas de la Libre Belgique, quotidien braxel-lois d'inspiration catholique, qui a pour correspondant à Anvers un tournaliste appartenant à l'une de journaliste appartenant à l'une de ces vicilies familles bourgeoises de Flandre où l'on demeure francophone tout en pariant le néerlandais pour le travail et certaines rela-

Né en 1961 dans la périphérie d'Anvers, Jacques Hermans, jour-naliste, traducteur, collaborateur de

Septentrion, a mis à profit ses lec-tures et sa parfaite connaissance du terrain pour rédiger ce qui est sans doute le guide en français le mieux documenté et le mieux écrit qu'on puisse trouver actuellement sur la cité de Rubens.

Publié ces jours-ci à l'occasion des manifestations de l'année culturelle, cet ouvrage décrit sept promenades à faire à pied, en mélant l'information politico-économique, les renseignements pratiques et une présentation sensible et lettrée des réchesses culturelles de le uille richesses culturelles de la ville.

Du quartier des diamantaires juifs aux nouveaux fastes du théâtre Bouria, en passant par les bords de l'Escaut, le port et quelques lieux mal famés, Anvers s'offre au flâneur dans toute sa complexité et tonte sa vitalité. Dans la préface, le directeur de la rédaction de la Libre Belgique, Jacques Frank, se demande fort justement si son pro-vincialisme « est responsable du fait qu'Anvers n'est jamais devenue un mythe comme Amsterdam ou

A défaut de mythe, la métropole flamande décrite par Jacques Her-mans apparaît comme la ville la plus créative et la plus animée du

Anvers, promenades et monu-ments choisis, de Jacques Her-mens. Editions Larmon, en Belgi-que, 145 p., 485 francs belges (78 francs français).

# PORT EUROPEEN

**Performant** 

**Fiable** 

Compétitif

### Informations:

Association des Intérêts Portuaires d'Anvers Brouwersvliet 33, boîte 5, B-2000 Anvers, Belgique Tel.: 32/3/231.44.73, Fax: 32/3/231.27.52

# «Nous avons un aspect cosmopolite à mettre en valeur»

nous déclare Bob Cools, bourgmestre de la cité portuaire

Suite de la page 7 ~ Est-ce eussi une façon d'affirmer la présence flamande sur la scène politique belge au moment où l'exécutif flemand annonce de grands projets? Ne risquez-vous pas d'être l'instrument d'une espèce d'impéria-

ands de l'Escali

- C'est peut-être audacieux de le dire, mais l'exécutif flamand de l'époque n'était pas très conscient de ce qu'étaient les manifestations européennes des capitales culturelies. Ni le gouvernement belge non plus d'ailleurs. J'ai donc en la chance de venir avec sur la table quelque chose que le précédent exécutif flamand ne connaissait pas très bien. Je ne crois pas qu'à l'époque on avait les idées purement flamandes en tête. Mes arguments en faveur de ce programme '7 n'étaient pas des arguments de · : politique nationaliste flamande : Nous sommes une ville portuaire et, par conséquent, nous ne pouz vons pas vivre en vase clos. Nous -- avons un aspect cosmopolite à mettre en valeur, sans nous replier sur nous-mêmes. Nous sommes aussi une région au contact direct de trois cultures. Nous vivons à quelques kilomètres de la zone d'influence latine et française. A une heure de voiture, nous entrons dans la région germanophone de l'Europe. Nous trempons notre main dans l'eau ici et nous Transmes en contact avec le monde

- - Comment est financé ce programme d'année culturelle? \*\* = Qui pale quoi exactement?

- Le budget total est de l'ordre de 1 milliard de francs belges (166 millions de francs français). La ville a apporté 100 millions, le sec-teur privé environ 300 millions et e ele secteur public 450 millions.

flamand, à hauteur de 450 millions. Disons done que M. Geens (le précédent ministre-président de l'exécutif flamand) et ses ministres nons ont renda la chose possible et je leur en suis reconnaissant. Ils ont donné de l'argent pour les restaurations, telle celle du Théâtre Bouria, et pour la programmation. En ce qui concerne le secteur privé et sa participation financière par l'intermédiaire d'une association, j'ai dû frapper moi-même aux portes, ce qui n'est pas toujours agréable. Mais, finalement, la grande et heureuse surprise pour nous a été la confiance des chefs d'entreprise et du secteur économique anversois en notre projet.

«Ce qui se passe en ex-Yougoslavie nous intéresse très fort»

En ce qui concerne l'exécutif flamand, les 450 millions promis ont-ils bien été versés?

L'argent destiné à la restau tion du Théâtre Bourla a été versé sur présentation des factures et le reste par petits paquets. Ce n'est qu'un peu plus tard, quand M. Luc Van den Brande est devenu ministre président de l'exécutif flamand, après les élections de 1991, que celui-ci nous a dit à un moment donné que nous avions fait trop de publicité belge et trop peu de publicité flamande et que, par conséquent, il avait bloqué un crédit de 50 millions. On ne comprenait pas! On a dil parler un tout petit peu. Nos 50 millions ont été débloqués après explications et il n'y a plus de problèmes avec M. Van den Brande.

- Une des premières repréa été une pièce de théâtre inti-tulée Sarajevo et créée pour

- En tant que petite culture en Europe, ce qui se passe en ex-Yougoslavie nous intéresse très fort. Il y a là des espèces de déses-poirs culturels de gens qui s'affrontent tout le temps alors qu'ils sont très près les uns des autres. La Belgique devrait regarder avec encore plus d'attention ce qui se



passe dans ce pays. Il faut donc voir cette représentation unique-ment comme une manifestation politique. Pour le reste, dans notre programmation, nous avons opté pour l'art. Tous ceux qui, à côté de ça, veulent organiser des choses sont les bienvenus. C'est ce que nous appelons «le programme d'appoint». Mais celui-là, on ne le finance pas. Il y a des expositions sur le diamant, la mode et tout le bazar. C'est contigu, adjoint, mais le programme Antwerpen 93 ne s'est pas écarté de sa voie originale.

cette année culturelle? cars partout. Tout est plein. On attire peut-être 20 % de Belges. Tout-le reste, ce-sont des gens

- Qui vient à Anvers pour

l'occasion. L'accueil a été venus de Hollande, d'Allemagne etc. Parmi les Belges, il y a beangné de l'objet initial de votre coup de personnes qui habitent la coup de personnes qui habitent la région bruxelloise. Ca n'arrive pas souvent. Avant, nous avious surtout ce public hollandais qui aime tellement venir chez nous.

> «Je vois aussi un axe Anvers-Bruxelles»

 Vous évoquiez l'apport du secteur privé. Est-ce que, pour vous, la politique culturelle est un moyen d'attirer les investisseurs, nationaux ou étrangers. En faisant valoir par exemple que leurs cadres auront ici une vie agréable?

- C'est le problème de la nonvelle économie que vous posez. Quand on observe ce qui se passe de par le monde, on a l'impression que l'économie s'internationalise de plus en plus, que très peu de pays en soi ont encore une vérita-ble influence sur l'économie - c'est d'ailleurs le drame des socialistes et des sociaux-démocrates - et donc que cette économie internationalisée a tendance à s'établir à certains endroits. Où? A Londres, à Paris, à Francfort, à Mülan. Et puis ie vois aussi un axe Anvers-Bruxelles. Les Bruxellois et les Anversois n'en sont d'ailleurs pas très conscients, à l'inverse des Hollandais, qui parlent pour leur part de « villes conglomérées », je traduis littéralement, et qui sont nos principaux concurrents dans la région. Donc, la culture, au sens large, est un élément très important de l'ancrage de cette économie internationalisée avec ses cadres dirigeants très mobiles et exigeants. Sur ce plan-là, nous avons de vous alliez me poser cette question,

justement publier un livre dont un chapitre s'appelle « La cité portuaire devient capitale culturelle», et c'est sous ce titre que je développe cette idée de réputation culturelle de la ville comme argument pour l'extérieur.

- Vous venez de parier d'un «axe Anvers-Bruxelles». Il n'y a pas longtemps, il était question en Belgique d'un axe dit « ABC », c'est-à-dire constitué nar Anvers. Bruxelles et aussi Charleroi, en Wallonie. Faut-il en conclure que ce projet des-tiné à exploiter les anciennes complémentarités entre la Flandre et la Wallonie est complètement enterré?

Oui, je sais, je sais. Disons qu'il exista incontestablement un tei axe. C'était un peu le symbole de ce qu'était la Belgique. On fabriquait à Charleroi, disons des locomotives. Le siège de l'entreprise était à Bruxelles et les locomotives étaient exportées à Anvers. C'était notre gloire et notre réputation au dix-neuvième siècle. Mais nous devons constater qu'aujourd'hui cette mécanique ne marche plus tellement bien. A l'heure présente, il y a A-B. Nous devons constater que le C est moins présent, c'est tout ce que je peux vous dire. Dans les années 60, alors que ie travaillais au bureau du Plan, on a fait des histoires terribles pour approfondir le canal Bruxelles-Charleroi. Eh bien, allez le voir, ça ne fonctionne même plus. Le canal circulaire autour de Bruxelles est embourbé, aucune péniche ne peut passer. Personne n'en parle! C'est un des grands désavantages de la régionalisation. Nous avons six ministres des travaux publics et des communications! C'est vons dire que le fameux «axe ABC» qu'on a voulu renouveler dans les années 60, c'est devenu une chose

Pour des raisons économi-ques ou politiques?

- Non, non, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est tout simplement l'histoire économique qui passe. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas encourager les échanges avec Charleroi. Entre Anvers et Bruxelles, en revanche, il y a une synergie économique dont les politiques ne sont même pas conscients. Depuis que nous avons ce fédéralisme, il y a moins de rencontres politiques entre les personnes, c'est un fait.

> «Mettre l'accent sur ce qui unit»

J'ai lu sur une de vos affiches cette question : « L'art peut-il sauver l'Europe?» J'ai envie de vous demander : «L'art peut-il sauver au moins la Belaique, en rappelant à ses habitants qu'ils ont un patrimoine commun?» Peut-on parler de culture belge?

- Il est difficile de qualifier Rubens comme un représentant de la culture belge. La Belgique n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Donc, automatiquement, il y a une identité culturelle flamande, mais elle appartient au patrimoine européen, et là ça devient beaucoup plus facile pour nous. Le but de la capitale européenne, c'est de mettre l'accent sur ce qui unit. Je ne crois pas qu'il faille nous séparer de façon artificielle. Regardez les Siovaques et les Tchèques. Ils donnent l'impression de regretter un peu leur séparation. L'Europe nous forcera à avoir des choses en com-

Propos recueillis par JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

# **FLANDERS**

epuis des siècles, la Flandre a été un centre de négoce et de culture. Elle n'a cessé de protéger les arts et l'étude, puisant directement dans la prospérité que lui amenaient ses relations commerciales avec l'Europe et le reste du monde.

La richesse de son passé ne saurait cependant suffire à la Flandre pour continuer à prospérer dans un monde où la compétition se fait chaque jour plus achamée. Loin de se reposer sur les hauts faits du passé, le gouvernement régional flamand a développé toute une série d'incitatifs financiers appréciés par l'investisseur international.

#### Douze bonnes raisons d'investir en Flandre

- ★ La Flandre est située au coeur de la plupart des marchés d'Europe occidentale et des centres de décision de la communauté européenne.
- ★ Une excellente infrastructure de communications: l'aéroport international de Bruxelles - trois ports de mer importants et mo-

dernes - un superbe réseau d'autoroutes éclairées et sans péage.

★ Un des taux d'exportation par habitant parmi les plus élevés au monde.

\* Au croisement des cultures latine et germanique: un marchétest idéal pour l'Europe.

- ★ Un tissu industriel diversifié, offrant des possibilités de soustraitance illimitées.
- ★ Une main d'oeuvre qualifiée, motivée et productive.
- \* La plus forte proportion mondiale de personnes quadrilin-

- ★ Un des taux d'inflation parmi les plus bas en Europe et dans le monde industrialisé.
- **★** Un immobilier rapidement disponible à des prix largement compétitifs.
- ★ Des incitatifs sur mesure offerts par le Gouvernement.
- \* Un environnement de recherche et développement idéal, nourri par une coopération exemplaire entre les universités et l'industrie.
- **★** Une qualité de vie

La Flandre possède tous les avantages qui ouvrent la voie à la réussite de votre entreprise dans l'Europe de demain. Une région "star" pour l'investisseur avisé, à la recherche de l'argument décisif indispensable à une croissance soutenue et compétitive. Une capacité innée d'adaptation et d'innovation... la Flandre a tout d'une région de choix pour mener des affaires saines et profitables.

FIOC Headquarters - Josee Mercken, Directeur Général - 1, rue du Marquis - 1000 Bruxelles, Belgique Tél. 32-2-507 38 52 - 32-2-507 38 70 - Fax 32-2-507 38 51

STAR REGION

IN EUROPE

# Italie: Giulio Andreotti au purgatoire

Le plus vieux cœlacanthe des grandes profondeurs politiques ita-liennes (sept fois président du conseil, trente-sept fois ministre), celui que les pieux campagnards de sa Ciociaria natale, près de Rome, appellent « saint Giulio », et ses détracteurs « Belzébuth », achève son purgatoire : la veille, comme prévu, le Sénat a donné seu vert aux juges et levé son immunité parlementaire. Cette corvée-là au moins, est terminée. Enfer ou paradis, on verra : que ceux qui l'accu-sent de collusion avec la Mafia tâchent de le prouver. En attendant, ce matin de printemps frais, à l'aise dans son grand cardigan de laine bleue qui lui donne l'air feutré d'un ecclésiastique en tenue d'intérieur, Giulio Andreotti, pour la première fois deouis la levée de son immunité parlementaire, prend le temps de s'expliquer. Et puis-qu'il s'agit du *Monde*, il le fera en

Amuses-gueules juridiques, bavardage «institutionnel»: le temps d'évoquer, un tantinet ironique, cette « complète autonomie de la iustice » qu'au lendemain de la guerre, tout jeune homme encore, il a contribué à créer au sein de l'Assemblée constituante. Précisément, la justice tout-à-coup lui paraît-elle sereine, lui qui, il n'y a pas si longtemps, critiquait «le palais des poisons» (surnom du palais de justice de Palerme)?: « Notre système est particulier en Italie, explique-t-il patiemment, on commence l'instruction, puis, soit on classe, soit on demande à offi-cialiser l'instruction. Il fut un temps, précise-t-il, avec un petit rire rentré, où l'on avait pour tradition de ne pas autoriser la poursuite d'enquêtes qui ne se basaient sur aucune preuve formelle, mais enfin... J'aurais préféré aussi que la demande du procureur soil formulée sur deux pages et non à travers

Responsabilit Fraternité - F

Citoven - Lutte

Partage - Dic:

Exploitation -

<u>Ccuménisme</u>

une véritable encyclopédie à laquelle il a fait deux rajouts, sous forme de deux petites encyclopédies supplémentaires. Imaginez l'impres-sion que cela a produit sur l'opinion mondiale! Maintenant, que la jus-tice soit sereine? Je l'espère, même si en Sicile les choses sont toujours, dinominant de la constitute de l'ail disons, plus « compliquées » qu'ail-

Il ajoute quelques réserves sur l'abus d'avviso di garanzia («avis d'ouverture d'enquête») qui à l'origine « était une garantie pour le citoyen, ainsi informé que l'on enquêtait sur lui » et qui « avec le peu de discrétion réservé à l'instruc-tion est devenu l'équivalent d'une inculpation, aux yeux de ceux qui ne sont pas bien au courant» avec toute la « mauvaise publicité » que cela comporte : « Dans mon cas, la nouvelle de l'ouverture d'enquête à fait chuter la lire contre le dollar et le deutschmark... » Petit coup de patte contre les juges qui « maintiennent les gens en prison pour maintenir des confessions » et satisfecit au vinaigre sur la suppression du principe même de l'immunité parlementaire, à l'examen au Parle-ment : « C'est bien de faciliter le dialogue entre les citoyens et la classe politique. Supprimer l'immu-nité va donner salisfaction à ceux qui trouvent que les élus sont des privilégiés, bien qu'élus par le peu-ple, on l'oublie, et non par une espèce de loterie nationale...»

« Tout cela est une invention diabolique!»

Arrive le plat de résistance : v aura-t-il procès? A-t-il vraiment sourcillé? Le regard, seul élément mobile, en tout cas se fait plus intense: « Comme je sais qu'il n'y a pas I % de vérité dans tout ce dont on m'accuse, je pense que le procureur de Palerme va pouvoir tout clarifier et... mettra ça aux archives! Personne ne peut croire pareilles folies. » Et presque sans

(Publicité)-

Droit - Egoisme Conviction des maux à effacer line le des maux à effacer line le des maux à effacer line le des maux à effacer le des maux à la des maux

va des mots à souligner

orgner - Xénc role - Injustice - Intolérance

🕠 <u>lires</u> - Silence

ité - Répression

ı - <u>Résistance</u>

e - Exclusion

Témoigner

remuer du fond de son fauteuil, de démonter avec une précision chirurgicale l'accusation, pièce à pièce, notamment ces fameuses rencontres que les «repentis» de la Mafia lui prêtent avec des «boss». Le «parrain» Tano Badalamenti reçu par exemple à Rome, dans son bureau, pour «arranger» le procès d'un parent.

« Qui? Ah! oui, c'est celui qui serait venu jusque chez moi. L'en-nui, d'après ce que m'a dit mon avocat, c'est que ce Badalas au moment où le procès en question a été fixé, était déjà en prison. » Et la rencontre, près de Palerme, avec le capo des capi, Toto Riina, aujourd'hui arrêté? « C'est l'accusation la plus folle. Imaginez un homme recherché par toutes les polices et moi qui à, l'époque, devait être ministre des assaires étrangères ou président du conseil, donc entouré d'une escorte de caraaone entoure à une escorte de cara-biniers, doublée de l'escorte person-nelle que j'ai depuis que j'ai été président du conseil pour la pre-mière fois. Et je serais allé lui don-ner l'accolade, l'embrasser, ou que sais-je encore? dans la villa de gens gue je encore? dans la villa de gens que je ne connais pas? Le tout en étant arrivé à bord d'un avion privé à Trapani. Mais un avion, ça laisse des traces et, de plus, il paraît que la maison de ces gens était sous surveillance policière!

» J'ai le plus grand respect pour la parole de ces «repentis», Tommaso Buscetta et Francesco Marino Mannoia, encore que, si j'ai bien compris, leurs témoignages ne concordent pas toujours, mais il ne suffit pas d'accuser, il faut prouver. sugui pas a accuser, a jam prouver. Je ne crains rien, je suis prêt à toutes les confrontations, à tout ce qu'il faudra pour faire éclater la vérité: c'est mon intérêt. Si j'ai fait « arranger des procès », pourquol ne pas interroger tous ces juges à qui j'aurais forcé la main? Et si c'est moi qui avais fait demander à Bus-cetta, par l'intermédiaire de la Mafia, de contacter, les Brigades rouges pour me débarrasser, dans un premier temps, du général Dalla Chiesa, qui aurais trouvé des carnets comprometiants écrits par Aldo Moro en captivité, alors écoutons ce que le «brigadiste» Renato Curcio, sorti de détention a à dire là-dessus! Tout cela est une invention

Et il n'est pas loin de la colère, Andreotti l'inoxydable, l'homme au self-control légendaire qui - si l'on en croit son demier biographe (1) - n'a pleuré que trois fois dans sa vie et n'a pratiquement jamais embrassé sa mère. « Il devrait y avoir des crimes de calomnie! (...) Rien que d'en parler, je sens mon-ter en moi une espèce de rébellion! fait, c'est surtout humiliant, ter riblement humiliant | » Intérieure ment, il enrage sans doute, à l'idée que l'on puisse penser que lui, qui a traversé, toujours sur le devant de la scène, un demi-siècle d'Histoire et connu tous les grands, puisse se laisser dicter sa conduite par des tueurs arrogants et mal éle-vés : «Je suls plutôt modeste, mais jamais je ne me ferais dire en face par un quelconque Bontate (nom d'un autre « boss » mafieux qu'il avesti rencontré) que éest lui qu' aurait rencontré) que c'est lui qui commande! Contre la Mafia et les narcotrafiquants, j'ai fait plus que mon devoir, me semble-t-il, et avec beaucoup de conviction.» Et il énumère les lois spéciales, contre l'argent «sale», les accords bilatéraux avec les Etats-Unis et même des mesures d'urgence prises au moment du maxi-procès en 1979: 
« Le parquet de Palerme, lui, n'a pas bougé, c'est mon avocat qui est venu me trouver en vacances à Cortina-d'Ampezzo, pour me dire : «Si vous ne prolongez pas la détention préventive pour crime mafieux, ils vont tous sortir dans six semaines ». Alors, en une demi-journée, nous avons pris des mesures d'urgence, dans la nuit elles figuraient au Journal officiel. Moi je dirais, au contraire, que c'est la Mafia qui m'en veut.»

> « Une machination » plutôt qu'un complot

Au point de craindre pour sa vie? Il n'a aucune hésitation: « Certainement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir intérêt à me supprimer. Ceux qui ont imaginé tout ce montage contre moi et ceux, aussi, qui ne tiennent pas, si la vérité éclate, à ce que l'on se rende compte que les « repentis » ont été manipulés, car tout ce que la justice a réussi à faire jusqu'ici, grâce à eux, serait remis en cause. On m'a conseillé une grande prudence et je m'y tiens. La police me protège de toutes façons. Pour le reste, j'essaie de varier mes itinéraires, mes habi-

Alors, vraiment, il y aurait com-plot? « Le mot est un peu fort, plutôt machination». Mais qui? Il hésite. Un règlement de compte politique? Avec l'ex-maire de Palerme, Leoluca Orlando par exemple, qui a expliqué l'autre jour que Giulio Andreotti « devrait aller en prison ou avoir la fin de Salvo Lima (le député européen, ami de M. Andreotti, assassiné l'année dernière). «Il y a un peu de cela, il ne cesse de m'attaquer. » Une piste américaine, l'ex-grand ami se débarrassant de l'allié fidèle mais encombrant avec ses tendances à parler avec les communistes, les Palestiniens, Kadhafi? D'autant que les deux «repentis» dont les témoignages sont les plus acca-blants se trouvent aux Etats-Unis, et que les deux hommes ont obtenu que leur révélations ne Italie: «Les Etats-Unis? Pas en tant que gouvernement, mais peut-être quelqu'un qui serait lié lui aussi à la Mafia, à tous ces person-nages.» Il faudra en rester là. A-t-il peur? « Peur? Qu'est ce que cela veut dire? Oui, sans doute, mais ce veut dire? Uni, sans doute, mais ce n'est pas une question de courage. Pour être courageux, il faut savoir d'où va venir le coup et faire face. Moi, je ne sais pas, je cherche. Et puis, de toutes façons, j'ai ce privi-lège, et je n'y suis pour rien, d'avoir la foi. On peut me supprimer, mon âme, elle, n'a rien à craindre. » Il dit ca tranquillement, avec.

Il dit ça tranquillement, avec, dans un battement de cil, un zeste d'émotion? de provocation? Comme si revenait à la surface toute son enfance trop sage dans les sacristies de campagne, ses ami-tiés plus tard et son admiration

pour les papes, Pie XII notamment, son habitude, jamais interrompue, d'aller à la messe chaque jour à l'aube. Cet engagement chré-tien, il s'en est pourtant servi en politique. Le directeur du Giornale, indro Montanelli, raconte qu'Alcide De Gasperi et son poulain Andreotti allaient souvent à la messe ensemble : « Mais si le premier parlait avec Dieu, dit-il, le second s'adressait pluiôt au prêtre. » Cette fois, il s'en sert pour justifier l'abandon d'Aldo Moro : « Arrêtons avec cette affaire, il y a déjà eu trois enquêtes. Ma conscience est en paix, ils pouvaient le tuer, mais ils ne pouvaient rien contre son âme.»

#### La tragique affaire Aldo Moro

C'est le point le plus sensible peut-être, cette tragique affaire Moro. Lui-même, ce matin-là, le 16 mars 1978, devait prononcer son discours de président du conseil fraîchement désigné. En apprenant la nouvelle de l'enlèvement, sans dire un mot, il se mettra a vomir. « Nous n'avions pas le choix: on ne pouvait donner l'im-pression que (du gouvernement) pour sauver l'un d'entre nous nous étions prêts à libèrer ces treize « brigadistes» qui avaient assassiné des carabiniers, des policiers, des magistrats. L'Etat aurait été tenu en èchec, les familles des victimes à juste titre se seraient révoltées. Si cela devait m'arriver personnelle-ment, je voudrais que l'on fasse la même chose, pas question de

Alors, principe chrétien ou, plutôt, cynisme pour raison d'Etat? Sait-il bien, Giulio Andreotti, que comme le disait en plaisantant, paraît-il, De Gasperi, «c'est un garçon tellement capable, qu'il peut être capable de tout», les mêmes personnes qui trouvent ridicule le létail des récits des repentis (le baiser au parrain, etc.) sont pres-que prêts à admettre qu'il ait pu y avoir accords tacites avec la criminalité organisée. Après tout, dans les livres d'histoire, n'apprend-on pas que les Américains ont débarqué avec l'aide de la Mafia en Sicile, et que, pour endiguer le communisme potentiel on était prêt à bien des compromissions, des silences. Enfin en Sicile, grenier, à voix de la Démocratic chré-tienne et son propre granier à voix, par l'intermédiaire de son proconsul Salvo Lima, les votes, inson'àun certain point, ne se marchandent-ils pas? « Pour le débarquement, heureusement je n'étais pas là», s'amuse Giulio Andreotti qui un jour se vanta « d'être tenu pour responsable de tout en Italie, sau des guerres puniques ». « En Sicile, c'est presque une coutume locale, pour les différents partis politiques, que de se traiter mutuellement d'être lié à la Mafia pour se discréditer. Mais dire que la Mafia contrôle tout est injuste pour les controle tout est injuste pour les Siciliens. Quant au cynisme non, je m'inscris en faux, cela voudrait dire que la fin justifie les moyens et que l'on accepte des choses inaccepta-bles. Désolé, mais je ne suis pas un adepte de Machiavel. Mon prétendu pouvoir n'a jamais été assis sur une sorte de complaisance avec la crimi-nalité.»

Pourquoi tant de haine contre hui, lui fait-on payer cinquante ans de passé, cinquante ans d'immobilisme et de compromissions érigées en système? «La haine, c'est vous qui le dites, la réalité est différente de ce que racontent les journaux. Je viens de recevoir 50 000 lettres d'encouragement, Jean Guitton, le philosophe, m'a assuré de son sou-tien. Maintenant, c'est vrai, je ne suis pas un citoyen quelconque, je suis là depuis plus de quarante ans au pouvoir, ce n'est pas normal de rester si longtemps, pourtant j'ai toujours été largement élu. Et puis peut-être que j'étais etil. Et puis peut-être que j'étais etil. Et m'a appelé au gouvernement au moins deux fois dans des cas très difficiles.»

comme cela.» ites en vampire a ca

être un roman policier...

Et Giulio Andreotti, «l'homme de toutes les saisons », d'évoquer avec une satisfaction modeste la

Evoquant les « pressions » des partis politiques sur les industriels

### M. De Benedetti dénonce un climat de «racket»

Dans un mémoire remis aux magistrats milanais, l'industriel Carlo De Benedetti dénonce le climat de « racket » que certains partis politiques faisaient régner ces dernières années sur les milieux indus-

A partir de 1983, la pression des partis «a augmenté de façon impressionnante, prenont progressivement l'aspect de pressions paroxystiques, de menaces, de chantage et d'un cli-mat qu'il n'est pas injustifié d'appeler dans les dernières années un authen-tique racket», note le président d'Olivetti dans ce texte dont la

presse italienne a publié des extraits lundi 17 mai.

L'industriel déclare avoir rejeté, dans un premier temps, des demandes émanant notamment de la Démocratie chrétienne (DC) et du Parti socialiste (PSI). Il affirme qu'il assumera « entièrement (ses) responsabilités et celles de (ses) collaborateurs ». M. De Benedetti avait reconnu, dimanche, devant les juges milanais chargés de l'enquête sur la corruption, que son groupe avait versé entre 15 et 20 milliards de lires de pots-de-vin (le Monde du 18 mai). - (AFP.)

situation bioquée de 1972 quand les socialistes ont fait mine de lâcher les communistes : coup de barre à droite; puis celle de 1976 pour gérer la « non-défiance » des communistes : barre à gauche. Pourtant, a-t-il un regret à formu-ler, quelque chose qu'il aurait raté? « Je ne voudrais pas passer pour vaniteux, mais je ne vois rien, non L'immobilisme dont vous parlez, nous nous y étions condamnés L'alternance était impossible, il fol-lait assurer une espèce de stabilité pour empêcher le communisme. Ma politique était réaliste, pas une poli-tique de médiation mais de bon sens, je suis un homme du peuple romain... Mais le système n'était pas si clos que cela, regardez, la Lique lombarde est bien entrée au Parlement ». Le pouvoir, ce pou-voir dont il écrivit un jour par boutade « qu'il use surtout ceux qui ne s'en servent pas », lui manque, c'est évident.

Il évoque l'évolution des médias

en politique, de la télévision, outil dangereux qui lui a bien servi; met en garde contre les dangers d'un système présidentiel, regrette surtout que l'on dénigre totalement tout ce qui a été fait : «Les réformes sont légitimes, mais je ne peux accepter cette condamnation giobale de l'après-guerre. D'autant que je ne vois pour l'instant aucun programme positif.» Et ses amis, toutes ces liaisons dangereuses avec Giuseppe Ciarrapico le « roi de l'eau minérale » aujourd'hui en prison pour malversations? Michel Sindona, le «banquier de Dieu» mort d'un café cyanuré? Roberto Calvi, l'autre banquier retronvé «pendu» à Londres? Licio Gelli, maître de la loge P2? Et, bien sûr, Salvo Lima, son procensul abattu par la Mafia. Il a comme l'esquisse d'un geste pour balayer tout cela: «En quarante-sept ans j'en ai connu des gens! Sur la plu-part d'entre eux il n'y a rien à dire. Sindona? les Américains en avaient fait l'homme de l'année. » Lima? ie n'accuse personne sans preuve. Su lui. j'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Gelli? Rencontré trois fois. Personne n'est assez vigilant : « Regardez, même parmi les douze apôtres il y avait Judas. Fallait-il pour autant condamner les onze autres pour l'avoir fréquenté?» Il sourit, content de lui. Comment s'étonner d'avoir tant d'ennemis? 'Une itome pareille lant merveille. N'écrivit-il pas un jour : «J'ai conscience d'être de stature moyenne, mais autour de moi je ne vois pas de géants.» «On ne peut contenter toujours tout le monde. Et puis la tristesse n'est pas dans mon caractère, il v a assez de problèmes

. .

27.

J.

-744

. ---

723 22

2.1-

Et lui, ça l'amuse, l'humour des autres? Če surnom «Belzébuth» par exemple? « Non, pas outre mesure » Et ces caricatures blesoreilles pointues et décollées? « Cela, c'est presque de la publicité. Le seul a avoir eu des oreilles plus larges, c'était le pape Jean XXIII. Seulement, lui, il pouvait les cacher avec ce bonnet à rabat gu'ont les papes! » Il se redresse, sur le pas de la porte, évoque ses hobbies qu'il a laissé un peu à l'abandon - les courses de chevaux et la lecture. Il faut décidement qu'il relise Toc-queville et Jean Guitton. Et puis ns, plus tard, s'il arrive à trouver la piste qu'il cherche, avec toute cette terrible histoire, il fera peut-

MARIE-CLAUDE DECAMPS

(1) Massimo Franco, Andreotti visto da vicino, Edicions Mondadori.

### Arrestation d'un chef de la Mafia sicilienne

La police italienne a arrêté, mardi 18 mai, Benedetto «Nitto» Santapaola, présumé être l'un des chefs de la Mafia, dans une ferme sicilienne proche de Catane. Agé de cinquante-deux ans, cet ancien représentant en automobiles était le premier lieutenant du «patron des patrons» de la Mafia, Salvatore «Toto» Riina, capture le 15 janvier après vingt-trois ans de clandestinité. Basé à Catane et cher de la Mafia pour l'est de la Sicile, Santapaola était lui-même recherché depuis douze ans. Après l'ar-restation de Riina, sa capture est le deuxième grave revers subi par «Cosa Nostra» depuis le début de

Reconnu coupable de meurtre, trafic de drogue et association de malfaiteurs, « Nitto » avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité lors du premier procès collectif de la Mafia en décembre

La police estime qu'il a person-neilement participé en septembre 1982 au meurtre du général Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui avait été envoyé en Sicile pour diriger la lutte contre «l'honorable société».

Thrope ouve

Je soutiens les actions de la CIMADE ! ... Francs pour l'action de la Cimade

Chaque jour depuis plus de 50 ans.

en France comme dans les pays en voie de développement,

la CIMADE agit pour que vivent les mots de l'espérance.

Accueillir l'étranger

Défendre le Droit d'asile et aider à l'insertion des réfugiés.

Combattre le racisme et l'exclusion.

Agir, dans le monde entier, en partenaire avec celles et ceux qui œuvrent à la justice et au développement.

Je souhaite recevoir une documentation sur ses activités et ses engagements

Cimade - 176 rue de Grenelle 75007 Paris • tél. : (1) 44 18 60 50 • CCP : 4088 87 Y PARIS

# M. Pasqua veut faire de la Corse un «exemple» de la «reconquête du territoire»

ACTIA

de notre correspondant

« J'ai tenu à ce que le premier déplacement officiel du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soit consacré à la Corse, » Les premiers mots du discours de Charles Pasqua, lundi 17 mai, à Ajaccio (Corse-du-Sud), ont douné le ton. Oublié le précédent voyage ministériel de juin 1987 où Charles Pasqua fut contraint d'abandonner, sous les quolibets et le chahut violent des nationalistes, la tribune dressée sur la place des Palimiers devant l'hôtel de ville de la cité impériale. Cette fois, c'est l'enfant du pays qui retrouve les siens.

Le parterre satisfait des parlementaires et des élus territoriaux traduit le sentiment général d'une Corse attentive. Oubliées les dures admonestations de celui qui voulait « terroriser les terroristes ». Charles Pasqua se veut jovial, complice et compréhensif. « J'appartiens à ce pays, à cette île, à cette montagne, et j'ai hérité comme vous de cette sourde passion, de cette fierté entière qui animent nos compatriotes pour le meilleur, et quelquefois pour le pire. » Adversaires déterminés ou amis fidèles en conviennent : M. Pasqua sait tirer les leçons du passé. « C'est intelligent, on croirait entendre le Pierre Joxe de la réforme », confie un étu nationaliste.

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire capte tout particulièrement l'attention de tous les groupes politiques insulaires en lançant un appel au dialogne, au respect mutuel, aux intérêts vitaux de la Corsa. « Il s'agit de commencer à imaginer et à dessiner la Corse de demain, déclaro-t-il, une Corse que je ne peux concevoir autremen que comme un modèle de développement, en France et en Europe. » A demi-mot, sans heurter, sans provoquer, M. Pasqua précise l'enjeu. « Dans le monde qui vient, il y aura peu d'avenir et peu d'espérance pour les peuples qui choisiront de se diviser quand les

autres avanceront unis et solidaires.»

Paris prendra donc toutes ses responsabilités. «L'Etat, je tiens à vous le confirmer aujourd'hui, est prêt à se réinvestir dans le développement de la Corse, souligne-t-il. J'ai l'intention de faire de la Corse un des exemples de ce que j'ai appelé la reconquête du territoire.» Comment faire? Il dresse le constat d'une situation insulaire inquiétante en évoquant le découragement des investisseurs, dissuades par l'insécurité, et la nécessaire solidarité nationale pour une Corse handicapée par son insularité et l'étroitesse de son marché intérieur. Compte tenu du calendrier de préparation du XIº Plan et des prochaines échéances budgétaires à Bruxelles, il demande aux élus de hui faire des «propositions» avant «le 30 septembre prochain».

A propos de la fiscalité locale, qui cristallise bien des inquiétudes à l'heure de l'harmonisation européenne, M. Pasqua admet que le statut fiscal dont l'élaboration est prévue dans le statut Joxe « est aujourd'hui dans l'impasse ». « Il nous faut trouver un nouveau cadre permettant de faire aboutir ce dossier dans les plus brefs délais, ajoute-t-il, en se donnant pour ambition la création d'une véritable zone franche, attractive au niveau européen et permettant de multiplier les mesures d'exonération fiscale afin d'Inciter au développement».

#### Rétablir l'ordre républicain

Mais le patron de la police nationale met en garde. «Les perspectives que je vois au développement de la Corse, averiti-il, s'assortissent d'un préalable : le rétablissement de l'ordre républicain. » Les nationalistes se sentiraient-ila visés que M. Pasqua globalise aussitôt le propos. «La lutte contre la criminalité organisée, d'où qu'elle vienne, et celle contre la corrigition et le détournement des

fonds publics me paraissent sur ce point devoir être nos priorités », précise-t-il.

Quant an dossier de « l'identité corse», le ministre limite, là aussi, les risques d'opposition. « Le nouveau statut de la Corse doit hui permettre de préserver et, pourquoi pas, d'enrichir son originalité et son caractère propres. » Mais il n'entend pas accéder à la revendication nationaliste de rendre obligatoire l'enseignement de la langue corse. Selon lui, le statut ne « permet pas de déroger au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni au principe de valeurs constitutionnelles ».

M. Pasqua peut finalement s'estimer satisfait de son retour dans l'île. La coalition majoritaire à l'Assemblée de Corse, regroupant le RPR, l'UDF et les radicaux de gauche, est aujourd'hui décidée à jouer le jeu des nouvelles institutions issues du statut Joxe. La gauche territoriale, essentiellement communiste, ne rejette rien en bloc et insiste sur la nécessité de mesures à prendre en faveur du développement industriel et de la création d'emplois. La minorité nationaliste, surprise par le discours d'um M. Pasqua plus ministre de l'aménagement du territoire que ministre de l'intérieur, ne peut pas opposer un refus catégorique.

« Chacun dolt faire sa part du chemin», commente Pierre Poggioli, un élu nationaliste dissident, tandis que le Mouvement pour l'autodétermination (MPA). deuxième groupe nationaliste à l'Assemblée de Corse, semble adopter une position d'attente constructive. En revanche, les représentants de Corsica nazione, coalition regroupant les nationalistes « durs » d'A Cuncolta et les autonomistes de l'Union du peuple corse (UPC) d'Edmond Simeoni, opposent des réserves contraintes, conscients que pour un temps la balle est dans leur camp.

MICHEL CODACCIONI

L'éventualité d'une réforme de scrutin

### La préparation des élections européennes divise la majorité

A treize mois des élections européennes de 1994, la majorité est divisée à la fois sur une éventuelle réforme du mode de scrutin et sur la perspective d'une liste unique. Dans ses déclarations au Monde, M. Balladur a laissé entendre qu'il était prêt à renoncer à une modification du mode de scrutin. Il a également indiqué qu'il ne souhaitait pas prendre la tête d'une liste unique de la majorité, alors que certains au RPR considèrent que seul l'engagement du premier ministre dans la campagne permettrait d'éviter la présentation de plusieurs listes.

Le jour même où les Danois se prononcent pour la seconde fois, par référendum, sur le traité de Maastricht, dont ils avaient rejeté de pen la ratification en juin 1992, et où les députés français engagent, à l'Assemblée nationale, un débat sur la politique européenne, un autre débat à tiroirs continue, à treize mois des élections européennes, d'animer les rangs de la nouvelle majorité. Son coup d'envoi public a été donné, début avril, par les déclarations successives de Valéry Giscard d'Estaing et Edouard Balladur.

Premier à engager le fer, le président de l'UDF avait annoncé, le 5 avril, qu'il se portait candidat pour conduire une liste européenne en juin 1994. S'exprimant devant la représentation nationale, immédiatement après, le premier ministre avait contre-attaqué en invitant députés et sénateurs à s'interroger sur une éventuelle modification du mode de scrutin. Il s'agissait de passer d'un mode de scrutin. Il s'agissait de passer d'un mode de scrutin proportionnel sur liste rationale à un type de scrutin identique sur listes régionalisées. L'exercice consistait, officiellement, à rapprocher l'électeur de l'élu. Officieusement, le RPR n'était pas mécontent de mettre sur pied un système qui noierait, en le minimisant, en le faitant éclaiter par régions, un succès des libéraux non-gramméens. Charles

Pasqua, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a donc soumis un ensemble de projets aux deux partenaires de la majorité (le Monde du 7 mai).

Monde du 7 mai).

Refusant une réforme précipitée, à un an environ de l'échéance, l'UDF a rejeté le découpage en quatre ou huit régions étargies qui hui était proposé par M. Pasqua. Au fil du temps, il est apparu à différents interlocateurs de M. Ballachur reçus à l'hôtel Matignon que le chef du gouvernement ne faisait pas de cette réforme du mode de scrutin une de ses priorités. Lui-même allait jusqu'à souligner qu'il avait soulevé ce dossier « non sans malice ».

### M. Séguin à la tête d'une liste RPR?

Dès le début, Jacques Chirac était pourtant apparu comme un avocat convaincu de la réforme du mode de scrutin, utilisant ainsi le RPR à contre-emploi, car les néo-gaultistes se sont opposés, dès 1976, à toute régionalisation du scrutin européen par crainte de voir s'immiscer, petit à petit, l'idée de l'Europe des régions. Un projet auquel l'UDF, au contraire, n'était pas foncièrement hostile, puisque Charles Millon avait déposé, en compagnie d'Alain Lamassoure, il y a quelques mois, une proposition de loi sur la régionalisation du scrutin. Depuis, le premier a été rééin président du groupe UDF de l'Assemblée et s'oppose à toute modification pour 1994; le second est devenu ministre délégué aux affaires européennes et reste farouche partisan de cette réforme.

Dans l'entretien publié dans le Monde du 18 mai, M. Balladur indique qu'il ne se lancera pas dans une « pareille affaire s'il y a un risque constitutionnel». Façon élégante de préparer le terrain pour un maintien du statu quo. Il est donc plus que probable que les prochaines élections européennes se dérouleront dans le cadre actuel du scrutin de liste national à la proportionnelle. De part et d'autre, on réfléchit aux différents scénarios. Toujours dans le Monde, le chef du gouvernement marque sa

préférence pour une liste unique de la majorité, tout en rejeant l'amicale et pressante suggestion de certains dirigeants du RPR de le voir conduire cette liste unitaire.

« Je crois que ce serait transformer ce scrutin en une sorte de vote de confiance envers le gouvernement », précise le premier ministre, qui veut tenir son équipe à l'écart de la joute qui se profile. Personne ne paraissant en mesure de le remplacer dans ce rôle, on va donc se diriger, lentement mais sûrement, vers la constitution de deux listes de la majorité pour cette consultation.

Il est à craindre pour lui que les mises en garde de Bernard Pons ne changent rien à l'affaire. Le président du groupe RPR au Palais-Bourbon a estimé, lundi 17 mai, qu'il serait « suicidaire, inadmissible, choquant et scandaleux » de se retrouver dans un tel cas de figure. Il compte multiplier etous les efforts possibles » pour parvenir à la constitution d'une seule liste, mais déjà l'état-major du parti s'est placé dans l'autre hypothèse. M. Chirac lui-même semble avoir acquis la conviction que le mode de scrutin ne sera pas modifié et qu'il y aura deux listes concurrentes.

Le maire de Paris, qui entretient des relations étroites avec Philippe Séguin depuis l'élection de celui-ci à la présidence de l'Assemblée, pense même que ce dernier ne serait pas mal placé pour conduire une liste du RPR. Il est vrai que la difficulté de mettre en œuvre progressivement les impératifs contenus dans le traité de Maastricht et la montée d'un sentiment anti-européen dans le pays peuvent contribuer à favoriser ceux qui sont contribuer à la pourement, auquel son chef a voulu donner une coloration très européenne. Dans cette hypothèse, il serait bleu difficile à M. Balladur de maintenir ses ministres, selon le vœu qu'il a rappelé avec fermeté dans son entretien au Monde, en dehors du débat électoral.

OLIVIER BIFFAU

# Jean Bernard Devernois:

# "L'Europe ouvre son marché textile au reste du monde. Mais le reste du monde est toujours fermé. C'est ça la libre concurrence?"

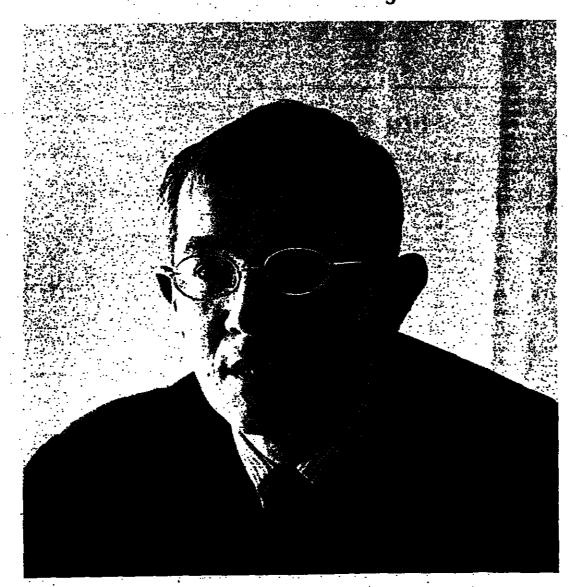

Dans le textile, la Communauté Européenne ouvre ses marchés aux pays du monde entier. En échange, la Commission de Bruxelles n'exige aucune contrepartie et l'industrie textile européenne reste le plus souvent de fait interdite d'exportation.

### Le résultat est scandaleux :

-on ne peut pas admettre qu'un pantalon fait en France paie 30 % de droits de douane aux USA, 47 % en Australie, 60 % en Thaïlande et 150 % au Pakistan alors que les leurs acquittent au plus 14 % chez nous ;

- on ne peut pas admettre davantage que bon nombre de pays ne paient plus aucun droit alors même qu'ils nous ferment leur marché par des obstacles non tarifaires.

Les Gouvernements européens - le Gouvernement français en tête - doivent exiger de la Commission de Bruxelles qu'elle impose dans les négociations du GATT la réciprocité dans la libération des échanges.

Les marchés de tous doivent être ouverts à tous.

C'est une urgence : chaque jour, en France, une entreprise textile dépose son bilan.

L'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES



Plus de 20 millions de chômeurs en Europe, c'est assez.

# Le gouvernement affirme la continuité de la politique européenne

et 19 mai à l'Assemblée nationale sur la politique européenne du gouvernement. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. et Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires européennes, devaient ouvrir la dis-

Les débats à l'Assemblée nationale sur la politique européenne du gouvernement ne font généralement pas recette. Les ministres des affaires européennes successifs ont tous éprouvé un même pincement au cœur en voyant l'hémicycle du Palais-Bourbon se vider au fur et à mesure de l'avancée des débats. Pour la première discussion de politique européenne de cette nouvelle législature, le gouvernement peut tabler, les 18 et 19 mai, sur un environnement plutôt favorable. Le renouvellement de l'Assemblée nationale pent être gage d'un regain d'intérêt et de participation. En outre, depuis la réforme constitutionnelle liée au traité de Maastricht, les parlementaires disposent, avec l'article 88-4, d'un pouvoir

#### La représentation des courants au bureau exécutif du PS

Une lettre de M. Poperen

Jean Poperen, ancien ministre, ancien député, maire de Meyzieu (Rhône), nous a adressé, au sujet de sa revendication d'un siège au bureau exécutif du PS (le Monde du 15 mai), la mise au point suivante:

«La représentation du courant auquel j'appartiens s'établit (sur la base des résultats du congrès de Rennes, qui, pour le moment, reste la référence) à deux représentants titulaires et un suppléant au sein [du bureau exécutif]. Il y a, actuel-lement, un titulaire. Michel Debout, et un suppléant, Jean-Louis Cotti-gny. Jean-Marc Ayrault, qui avait été désigné au congrès de Rennes comme membre titulaire, a, depuis lors, indiqué très loyalement qu'il ne souhaitait plus appartenir à ce courant de pensée, ni, d'ailleurs, à aucun courant de pensée. Et la direction provisoire, dans le docu-ment qu'elle a publié sur la nouvelle composition du bureau exécutif, indique que Jean-Marc Ayrault est membre de cet organisme au titre de président de la FNESR [Fédération nationale des élns socialistes et républicains). L'un des deux sièges revenant au courant Rassembler à gauche n'est donc pas actuellement pourvu, et ce courant souhaite que j'assume cette respon-

ILa direction du PS nous indique, au contraire, que M. Ayrault, député de Loire-Atlantique, maire de Nantes. sièce contraire, que M. Ayranti, député de Loire-Atlantique, maire de Nasties, siège au burean exécutif an titre de la motine 2 da congrès de Rennes, en mars 1990, motion dont il était, derière M. Poperen, le deuxième signataire. Ce courant s'étant depuis lors divisé, comme celui de M. Chevènement, la règle retenue dans les deux cas est que les représentants des motious, investis au deraier congrès erdinaire, le sont jusqu'an prochain congrès ordinaire. Ils peuvent, autirellement, donner leur démission et, s'ils le sonhaitent, désigner na remplacant.) désigner un remplaçant.

u Une veillée de prières, mercredi 26 mai, pour les élus et les hommes es. - A l'invitation du Père Alain de la Morandais, responsable du secrétariat pastoral d'études politiques du cardinal Lustiger rêque de Paris, une veillée de prières à l'intention des élus et des hommes politiques aura lieu, mercredi 26 mai à 20 h 30, à la basilique Sainte-Clotilde (23 bis, rue Las-Cases, 75007 Paris), Prévue depuis plusieurs semaines, cette manifestation, souligne le Père de la Morandais, prendra « un caractère exceptionnel » après le décès de Pierre Bérégovoy et de Jean Roux, d'Indre-et-Loire. Un hommage public sera rendu à l'ancien premier ministre par Jacques Delors, président de la Commission euro péenne. Pour tout renseignement tél.: 47-05-47-02.

□ Rectificatif. - Dans le «chapeau» surmontant les résultats des élections cantonales partielles organisées dimanche 16 mai (le Mondi du 18 mai), un raiout a rendu incompréhensible le paragraphe sui la participation électorale. Il fallait lire : « les records de participation sont atteints dans l'Ariège (70.92%) et dans l'Hérault

Un débat était organisé les 18 renforcé de contrôle des actes communautaires ayant une portée législative (voir l'article de Frédéric Bobin). Enfin, ce débat bénéficie d'une triple actualité : le dossier yougoslave, le récent mémorandum français sur les négociations du GATT, et la tenue du second référendum danois, déterminant pour l'avenir du traité de Maastricht.

> Le ministre des affaires étrangères, M. Alain Juppé, devait ouvrir mardi les débats en abordant les «dossiers lourds» que sont le GATT, la Yongoslavie, les perspectives d'élargissement de la Communauté et celles du prochain sommet européen de Copenhague les 21 et 22 juin prochain. Quant au ministre chargé des affaires européennes, M. Alain Lamassoure, il devait rappeler que dans ce domaine de la politique européenne, la continuité l'emportait sur le changement. « Le traité de Maastricht, une fois ratifié, sera applique dans toutes ses dimensions : union économiaue et monétaire, politique étrangère et de sécucommune (PESC), etc. » affirme M. Lamassoure.

En matière de politique étrangère commune, le ministre des affaires européennes se félicite que le premier ministre, M. Edouard Balladur, en lancant le principe d'une conférence sur la sécurité en Europe, lors de son discours de politique générale, ait voulu antici-per sur la mise en œuvre du traité

#### Les leçons de la campagne du référendum

Même si la continuité l'emporte sur le changement, M. Lamassoure souhaite, durant ce débat, se faire l'écho des inquiétudes exprimées lors des campagnes référendaires et législatives à l'égard d'une construction européenne opaque et lointaine. Grand pourfendeur, depuis de nombreuses années, du « byzantinisme » du mode de décision communantaire, - « au lieu de faire simple, : ils ont créé des embryons concurrents d'exécutif communautaire et cinq procédures législatives différentes au Parlement européen», - il se veut le champion, à Bruxelles, d'une sourcil-leuse application du principe de mode de fonctionnement institutionnel de la Communauté.

Entendu, fin avril, nar le Séna sur le principe de subsidiarité. M. Lamassoure a expliqué que, lors d'une réunion du Conseil des ministres à Bruxelles, il avait constaté que huit des douze textes inscrits à l'ordre du jour « n'étaient pas de la compétence de la Communauté mais relevaient de la reconnaissance mutuelle des normes, deux autres méritaient un débat politique au Conseil et au Parlement europeen, et deux enfir relevaient du pouvoir réglementaire,

Dès son installation, le ministre demandé la communication de la liste des textes européens en projet afin de s'a assurer du respect du principe de subsidiarité». Aussi, bien loin de s'inquiéter de l'utilisation par les parlementaires français du nouvel article 88-4 de la Constitution, le ministre espère que le gouvernement pourra utiliser les français pour conforter ses positions lors des négociations avec ses

Pour le ministre, la Communauté gagnera également en trans-parence et en lisibilité si les commissaires européens engagés dans des négociations internationales (par exemple le GATT, les négociations entre le Japon et la CEE sur les automobiles ou celles sur l'acier tchèque) sont dotés d'un mandat clair dont ils devront rendre

Enfin, bien que le dossier soit politiquement piégé compte tenu de la concurrence du RPR et de l'UDF, M. Lamassoure devait réaffirmer devant la représentation nationale son désir de voir le mode de scrutin européen révisé pour rapprocher les candidats et les élus des citoyens. « C'est indispensable alors que le Parlement européen va voir ses pouvoirs renforcés par le traité de Maastricht » souligne-t-il. Une facon de prendre date sur le dossier de la régionalisation du mode de scrutin que le premier ministre ne souhaite pas, semblet-il, transformer en pomme de discorde avec sa majorité.

PIERRE SERVENT

# Les parlementaires entendent user de leur droit de regard sur les actes communautaires

La période est faste pour les parlementaires qui se promet-tent de dire son fait à « l'hydre » bruxelloise. A en croire les plus turbulents, c'est même un peu comme si l'heure de la confinés dans une impuissance rageuse face à l'irruption du droit communautaire dans le droit national, les voils soudain guillerets, comme délivrés. Le camp des eurosceptiques souf-

Bien sûr, les intéressés se cardent bien pour l'heure d'affecter les airs comploteurs qui furent les leurs lors de la révision constitutionnelle de juin 1992, préalable à la ratification du traité de Maastricht. Il est même de bon ton par les temps qui courent de récuser toute pertinence au clivage apparu alors entre e pro » et e anti » Maastricht. La révision constitutionnelle ayant été « votée », le débat, dit-on, serait « dépassé ». En réalité, les divergences que ce débat a révélées demeurent. Les prochaines échéances européennes ne devraient pas manquer de les voir se cristalliser à nou-

#### Les eurosceptiques en position stratégique

A priori, les eurosceptiques ont de quoi donner de la voix. Les députés RPR qui s'étaient rassemblés, il y a un an, autour de Philippe Séguin occupent en effet des positions stratégiques au sein du nouvel organi-gramme du Palais-Bourbon. Alors qu'ils faisaient figure à l'époque de « dissidents » minant l'autorité de Jacques Chirac, c'est le groupe RPR luimême, présidé par Bernard, Pons, qui les a très officiellement mandatés pour assumer de telles fonctions, comme s'il s'agissait d'exercer un contrepouvoir face à un gouverne-ment dont la tonalité européenne inquiète certains.

Autour de Philippe Séguin, président de l'Assemblée, on Eric Raoult aux postes de viceprésidents, Pierre Mazeaud à la présidence de la commission des lois — le vrai centre névralgique du dispositif - et Robert Pandraud à la présidence de la délégation aux Communautés européennes. Tous s'étaient illustrés dans des charges contre l'Europe de Maastricht, qualifiée de «fédérale» et de

Quelles que soient les protestations de loyauté adressées à l'Hôtel Matignon, on imagine mal une telle force de frappe parlementaire rester longtemps inactive. Et ce d'autant que le Parlement se voit doté depuis la révision constitutionnelle d'un droit de regard sur les affaires européennes qui, s'il ne comporte aucun ∢mandat impératif's, finira par exercer une pression politique que l'exécutif pourra difficilement ignorer.

#### Le risque d'affaiblir l'exécutif

de la Constitution permet en effet aux Assemblées de voter des « résolutions » sur des propositions d'acte communautaires « comportant des dispositions de nature législative ». Ces textes communautaires émanant de la Commission de Bruxelles devrant avoir été adressés par le gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat ∢dès leur transmission au Conseil des Communautés ». c'est-à-dire en amont du processus de décision communau-

C'est avec cet avis parlemen taire dans leurs cartons que les ministres français négocieront ensuite au Conseil. Tel est le biais par lequel la représentation nationale a cherché à se protéger de l'appétit normatif de Bruxelles et les contempteurs du « déficit démocratique » imputé à la construction européenne ont pu y trouver à iuste titre un premier motif de

Mais le coût de cette avancée narlementaire est extrêmement lourd pour un exécutif dont la maîtrise des relations internationales se trouve ainsi ébréchée. Ce n'est pas là le moindre paradoxe de cette révision titutionnelle que d'avoir vu des héritiers du gaullisme cautionner, au nom de la sauvegarde de la souveraineté nationale, un mécanisme qui porte en cerme le riscue d'un affaiblissement de l'exécutif par rapport au législatif.

La mise en œuvre du nouvel article 88, alinéa 4, n'aura en tout cas pas tardé. Dès la session d'automne, l'Assemblés nationale et le Sénat modifiaient leur réglement intérieur afin de préciser les modalités

de ce contrôle pariementaire. Selon la formule retenue, n'importe quel député ou sénateur de résolution sur un projet d'acte communautaire de por-

Dans ce schéma, la délégation pour les Communautés européennes se trouve cantonnée dans un rôle secondaire équivalant à celui d'une simple commission saisie pour avis. Las commissions permanentes. ses « rivales », n'avaient pas tenu à la voir prendre trop d'im-

Mais Philippe Séguin a vite compris, dès son élection à la présidence de l'Assemblés nationale, tout le parti que les partisans d'un contrôle renforcé sur Bruxelles pouvaient tirer du capital de connaissances des circuits communautaires que la délégation avait accumulé depuis sa création en 1979. Sans avoir à modifier les textes existants, il lui a donc confié eun rôle systématique d'instruction » en vertu duquel elle se saisira de « toutes » les propositions d'actes communautaires de portée législative. La crainte de l'ancien porte-drapeau du camp anti-Maastricht est en effet que des textes capitaux échappent à la vigilance de simples députés insuffisamment nitiés aux arcanes de l'Europe. Ainsi les instruments du

contrôle sont-ils maintenant en place. Depuis l'automne dernier, le gouvernement a communiqué soixante et onze propositions d'actes communautaires de portée législative au Sénat et sobante-Dans une circulaire récemment adressée aux membres de son gouvernement, Edouard Balladur a demandé aux ministres de faire preuve de « diligence » et de « célérité » dans l'information adressée aux parlementaires afin d'éviter de se trouver dans une situation absurde où ces derniers continueraient de se livrer à l'exégèse de textes communautaires déjà adoptés par le Conseil. De telles consignes ont solennellement confirmé que le gouvernement entend pleinement jouer le jeu du contrôle parlementaire.

Sans attendre que les délégations pour les Communautés européennes de chaque Assemblée aient fini de trier toute cette masse de documents, des

parlementaires ont déjà commencé à déposer à titre person-nel des propositions de résolutions. Ainsi, à l'Assemblée nationale, Pierre Mazeaud et Robert Pandraud ont-ils déposé une proposition commune demandant au gouvernement de s'opposer à l'adoption d'une directive européenne relative au « traitement des données à caractère personnel » au motif que le loi de 1978 sur l'informatique et les libertés s'en trouverait remise en cause.

leseure de Michel

MET I

e1:22:22:1

PROPERTY.

46-- e . z

विकास है ।

ke ≢ in.-

\$2<u>```:--</u>--

88 mg : - .

性():

MET VEC

يعورا المتعا

ME 222 -

**\*\*** 

100 E- 21 - 1-

100 mg

西西: 12:

Les sénateurs ne sont pas en reste. Jacques Oudin (RPR. Vendée) a déposé une proposition demandant au gouvernement de s'opposer à ce que la Communauté souscrive une participation au fonds européen d'investissement, tandis que Michel Poniatowski (Rep. et ind., Val-d'Oise) demande, lui, au gouvernement de faire échec à l'adoption par le Conseil d'un règlement visant à accroître les prérogatives de la Commision en matière de politique comerciale communautaire.

#### Une arme à double tranchant

Si les trois premières propositions a'en sont qu'au stade du dépôt, celle de M. Poniatowski vient d'être adoptée, le 12 mai, par la commission des affaires économiques et du Plan du Sénat. Son examen en séence publique est donc imminent à moins que personne ne demande son inscription à l'or-dre du jour, auquel cas elle sera considérée comme définitive; ment edopée dans un défai de dix jours après le « fau vert.» de la commission des affaires économiques, soit autour du 22 mai.

Les choses sérieuses ont bei et bien commencé. Pour le gouvernement, c'est aussi la période de tous les risques. S'il entend utiliser ces résolutions pour appuyer sa propre politi-que de fermeté vis-à-vis de ses ires eurod ns. il beut aussi se trouver éminemment embarrassé par telles sommations parlementaires lorsque la « realpolitik » lui dictera de faire preuve de plus de souplesse. L'article 88, alinéa 4, de la Constitution, ou l'arme à double tranchant.

FRÉDÉRIC BOBIN

#### DIAGONALES

N ne nous dit pes tout. Demièrement, un quinquegénaire est sorti d'un coma de vingt-cinq ans. Il avait perdu connaissance, en 1968, lors d'une charge de police entre la Sorbonne et l'Odéon. il s'est réveillé en crient : «CRS-SSI» Les psychiatres ont prié un ancien émeutier d'aider le miraculé à renouer avec un quart de siècle d'Histoire.

- On na dit plus « CRS-SS », a rectifié posément l'ex-émeutier. C'était d'ailleurs excessif. done insignifiant.

-- Pourquoi, la police n'est plus au service de la violence bourgeoise? - I n'y a plus de bourgeoisie, dit l'ex-émeutier. # y a une démocratie que la Terre entière nous

- Et la classe ouvrière?, demanda le miraculé. L'ex-émeutier dut prendre des précautions,

pour éviter les risques de rechute. - Il n'y a plus de classe ouvrière, dit-il. Ni de parti qui l'incame ni de syndicat pour la défendre. - Notre gauchisme a donc gagné?, dit le mira-

- L'avenir le dira, enchaîna prudemment l'exémeutier. Il n'y a plus, non plus, de prolétariet mondial, ni de patrie du socialisme. L'URSS et

ses satellites ont explosé. - Hourrahil, s'exclama la miraculé. Qui dirige, là-bas? Un collectif ouviers-étudiants?

- Bs se cherchent, dans des guerres ethniques qui s'étandent à vue d'œi, et des élections l'occidentale.

- Les pièges à c...? - Tous les peuples en demandant l

- Et en France?

L'ex-émeutier fit court, pour ne pas compromettre la convalescence du comateux.

# **Anniversaire**

Après le Mai étudiant, qui allait vite ressembler, au regard de l'Histoire, à une « cuite mémorable», il y eut : de Gaulle à Baden, l'Ordre réclamé aux Champs-Elysées et dans les urnes, la prospérité pompidolienne, la Marseillaise ralentie, l'interruption volontaire de grossesse, la gauche au pouvoir, la Fête de la musique, le retour en 1983 au pragmatisme responsable, la pression internationale, la querre du Golfe, l'Est désagrégé, la droite de retour, l'Europe hésitante, le side, la drogue, le chômage, les déficits, la crise...

- Qu'en pensent nos amis révolutionnaires?,

La race avait disparu. Tous avaient mis à profit leur talent de manipulateurs dans la presse, le cinéma, la publicité, les affaires. Le miraculé s'agitait. L'overdose de désen-chantement n'ellait-elle pas le replonger dans

le sommeil de l'oubli? - Qui va changer le monde, si c'est ça? Qui va changer la vie?

L'ex-émeutier hésitait : - Heu... Quelques humanitaires, peut-être.

- Des huma..., quoi? - Des boy-scouts qui croient encore qu'un enfant sauvé de la faim c'est mieux que rien.

Le miraculé cherchait à se lever : - ils ont oublié que tout est politique, que tout est le faute du capitalisme?

L'ex-émeutier en profits pour tapoter les oreillers du miraculé, qui y ratomba pesam-

- ils n'ont pes oublié tout à fait, mais catte idée n'est plus dans le vent. Les vérités pas-

BERTRAND POIROT-DELPECH sent. La planète entière se convertit au saint

Marché. D'ailleurs, l'humanitaire est en perte de vitesse, lui aussi. Le miraculé regarda fixement le bocal de sa perfusion, où le passage du temps se faisait

- Que reste-t-il? L'humanité n'a jamais pu vivre sans futur i Quel projet? Comment le pré-

L'ex-émeutier crut préférable pour le patient de moins en moins patient d'aller au bout du

- Il n'y a plus d'explications du passé ni de théories de l'avenir. C'est aussi bien, après le mal qu'elles ont fait, les unes et les autres l

- Quol, à la place?, implora le miraculé. Rien, comme avant : des experts de banques privées tâchant de retarder la faillite mon-

diale du système. L'Homme y gagnera en res-ponsabilité, en sens retrouvé du tragique l Le miraculé débrancha sa perfusion et serra le poignet de l'ex-émeutier.

- Je croyais que le tragique de l'impossible progrès humain était une ruse de l'idéologie bourgeoise pour mieux se maintanir en place? L'ex-émeutier eut un geste d'impuissance :

- La rafistolage à la discrétion des financiers est devenu la loi incontournable. Jusqu'à ce qu'on en invente une autre ; de préférence, avec les moyens de l'imposer.

- Je vais chercher, dit le miraculé. Et il se rendomit. Pour de bon.

P. S. - Des lecteurs ont conclu de mes

impressions de Macédoine (le Monde du 12 mai) que je serais « partisan d'une intervention militaire s en ex-Yougoslavie. Il n'en est évidemment rien. : . .

### Les développements de l'affaire Botton

# Le gendre de Michel Noir a remis au juge une série de preuves matérielles

Alors me l'anguête sur les « sources » de financement de certaines campagnes électorales pourrait alimenter le prochain grand volet de l'affaire Noir-Botton, les deux personnages centraux du dossier s'affrontent par dépositions interposées en attendant leur future confrontation. Pierre Botton a remis, lundi 17 mai, une série de preuves matérielles des affirmations, souvent accusatoires, vis-àvis de son beau-père, au magistrat instructeur qui l'a entendu pendant près de sept heures.

de rotre bureau régional

Au cours de ses auditions du 30 avril et du 10 mai, le maire de Lyon avait choisi d'amener le débat sir un terrain personnel, psy-chologique et familial, tout en se cantoniant le plus souvent dans les dénégations vis-à-vis des faits de « recel d'abus de biens sociaux » qui ont motivé sa mise en examen. Ainsi M. Noir avait-il, notamment, insisté sur le souci qu'il avait eu de « sauver le ménage » de sa fille,

Anne-Valérie, et sur le « chantage » affectif dont il aurait été victime de la part de son gendre au moment de rédiger le fameux pro-jet de convention de remboursement (le Monde du 13 mars). Pourtant, quelques jours plus tard, le 7 mai, l'épouse de Pierre Botton, entendue à son tour (pour la deuxième fois), contredisait ses affirmations et dressait de son père un portrait sévère, lui reprochant notamment de ne s'être iamais méoccupé d'elle-même, ni de ses deux filles durant les cinq mois d'incarcération de son mari.

Pierre Botton a fait appel, lui, à Pierre Botton a fait appel, lui, à sa singulière passion pour l'archivage afin de remettre, lundi 17 mai, au juge Philippe Courroye plusieurs dizaines de nouvelles pièces susceptibles d'attester l'authenticité de ses dires. « Il importe de démontrer que s'il y a un menteur aujourd'hui ce n'est pas Pierre Botton qui deuret des resis a mu Botton qui, durant des mois, a vu sa parole d'homme détenu systèmatiquement mise en doute ou contes-tée par certains », sonlignait l'un des défenseurs de l'homme d'af-faires.

> Des factures et des photos

Les documents, versés à un dossier déjà volumineux, représentent une pile d'une vingtaine de centimètres dont il est difficile d'éva-luer le «poids» réel. Pour l'essen-tiel, il s'agit de factures et de photos que nous avons en la possi-bilité d'entrevoir avant qu'elles ne

Si beaucoup d'entre elles paraissent avoir un caractère anecdotique, leur ensemble – et c'est le but affiché par Pierre Botton soucieux de justifier les débouchés de ses abus de biens sociaux et autres acrobaties financières, désormais reconnus, - pourrait battre en brèche les positions de M. Noir.

Alors que le maire de Lyon a toujours affirmé avoir chassé son gendre de son bureau an printemps 1989 parce que celui-ci aurait fait montre « d'exigences inaccepta-bles », Pierre Botton s'attache à démontrer que leurs relations n'ont pas cessé à cette époque. Outre une série de photos couleurs datées de l'été 1989, prises en famille, autour de la piscine et dans la propriété que l'ancien directeur de campagne « congédié » avait loué à Ramatuelle, Pierre Botton a du remettre au juge la feuille de paie du profes-seur de violoncelle de Michel Noir

réglée, par ses soins en août 1989,

de Lvon et ses bureaux ont fait l'obiet d'une

perquisition. Cette enquête s'inscrit dans le

pour un montant de 6 580 francs ainsi que la facture nominative de l'achat d'un archet (pour 7 000 francs) que Michel Noir, lors d'une de ses auditions, avait affirmé être un cadeau de son épouse.

Autres pièces destinées à démon-trer la bonne foi de Pierre Botton : trois factures d'un hôtel de luxe de la Guadeloupe - dont une annotée de la main de M. Noir, « où le maire de Lyon a affirmé n'avoir jamais séjourné, de nombreuses photos prises au Castellet et représentant le maire au volant d'une voiture de formule i rouge et blanc. Et encore, une note pour douze convives du restaurant Paul Bocuse, datée de juillet 1986 et réglée par Vivien SA, qui correspondrait à l'invitation des membres du cabinet de M. Noir, alors ministre du commerce extérieur du

Alors que les déplacements en hélicoptère, réglés sur les comptes des sociétés de Pierre Botton,

paraissaient faire partie d'une pratique courante de M. Noir, aucune facture le concernant n'avait été retrouvée au siège de la compagnie Paneuropéenne Air Service, de Chambéry, la plus fréquemment utilisée par d'autres invités célèbres de Pierre Botton. Ce dernier devrait combler cette lacune imputée par lui à un enettoyage par le vide préventif », - en fournis-sant une liasse importante de doubles de factures pour autant de voyages héliportés effectués par M. Noir.

Enfin, alors que chez le conturier Francesco Smalto, on aurait affirmé n'avoir e jamais été en affaires » avec Pierre Botton, celui-ci verse au dossier des factures réglées par lui ou ses sociétés concernant notamment, en décembre 1985, la confection de deux costumes à 18 000 francs pièce, aux mensurations de Michel Noir.

ROBERT BELLERET

#### A Grenoble

# Les policiers ont entendu le dirigeant d'un éphémère groupe de presse

L'enquête judiciaire menée dans le cadre la Lyonnaise des eaux, ont amené les polide l'affaire Bitton a conduit les policiers de ciers jusqu'à Grenoble où ils examinent les la section finincière de Lyon à s'intéresser aux activités de plusieurs entreprises qui furent en relition avec l'homme d'affaires ville, quelques mois avant les élections lyonnais. De perquisitions effectuées au municipales de 1989, il ne devait pas survisiège de de la Société de distribution des vre à cette échéance. Son ancien PDG, Frésaux intercommunales (SDEI), une filiale de déric Mougeoile, a été entendu par le SRPJ

GIENOBLE de notre correspondant

Le 15 octobre 1988, les Grenoblois avaient découvert dans les kiosques un mensuel, Dauphinė News, affichait de grandes ambitions rédactionelles. Son rédacteur en chef, égalanent concepteur du projet, Frédéic Mougeoile, déclarait vouloir i tracer de nouvelles voies simplés it vraies un réalisme de l'information». Dans le paysage de la presse beale; donné par unique quotidien, le Dauphiné, l'initiative paraissait séduisante et courseeuse.

Trois mois plus tard était lancée me publication bihebdomadaire de douze pages distribuée gratuitement dans les boîtes aux lettres, réalisée en quadrichromie, tirée à réalisée en audrichromie, tirée à plus de 5000 exemplaires et qui se voulait le eflet de la vie des 160 000 habtants de Grenoble. Les News seront « Complètement indèpendantes de la municipalité», affirmait M. Mougeolle. Le contexte pré-électore de ce lancement ne pouvait quefaire planer des doutes sur l'indépadance du projet, le propriétair de ces publications n'étant aute que le « patron » du journal de 1 municipalité, Grenoble mensuel. 1 autre part, plusieurs notes maniscrites du maire de Grenoble, Akin Carignon (RPR), adressées in octobre et décembre 1988 au rélacteur en chef des non-

velles publications montrèrent le 22 février 1989). Après les élecrôle que le maire, iui-même ancien journaliste, entendait jouer.

Ainsi, le 19 octobre, quatre jours . après la sortie du premier numero de Dauphiné News, M. Carignon écrivait-il au PDG du mensuel : « Merci de veiller pour le n° 2 de DN à l'objectif initial : la fierté d'appara roberty mann: at here a appar-tenance à une ville et une région en développement. Il priait son inter-locateur de se montres, a utro-favo-pable » vis à vis du pilote de rallye Bruno Saby, et du parcon de l'équipe de rugby de sa ville Jean Lienard.

Le 31 décembre, M. Carignon demandait que les journalistes mettent «en valeur» une vingtaine de personnes et que dans les textes rédigés sur chacme d'elles soient glissées des amabilités sur le maire. Ainsi faisait-il les suggestions suivantes : « Guy Névache, PS : Carignon est au-dessus des partis», «Haroun Taxieff, comment je vois Alain Carignon», «Robert Cohen-Tanugi, président de la communauté juive. A Grenoble la cohabitation est parfaite». Nombre de ces personnes devaient figurer sur sa liste pour les

L'opposition municipale, notamment socialiste et écologiste, dénonça alors une coûteuse opéra-tion de marketing électoral réalisée à travers cette opération de presse destinée, selon elle, à assurer la réé-lection du maire (le Monde du

comptes du holding de presse Dauphiné cadre des investigations policières menées News, aujound'hui disparu. Lancé dans cette par la PJ de Lyon à la suite de la mise en examen de Marc-Michel Merlin, PDG de la Société de distribution des eaux intercommunales (SDEI) installée à Lyon.

> tions, les journaux dispararent des boîtes aux lettres, puis des kiosques. Le déficit concernant les publications gratuites avait été estimé par M. Mongeolle, dans une note adressée au maire le 2 décembre 1988, à

«8 millions de francs. Sur une période de trois mois». Le coût global de l'opération aurait dépassé les 12 millions de francs, qui furent couverts, mais pour une faible part seulement, par la publicité et par des dons de quelques industriels comulé Serge Karon, PDG de Cap Gemini Sogeti. Ce dernier versa i million de francs, mais la publica-tion, dans le Canard enchaîne du tani, uans le Canard enchaîné du 1º février 1989, d'une photocopie de son chèque allait refroidir l'ar-deur des autres donateurs poten-tiels.

> Les raisons d'un renflouement

Malgré la disparition des journaux du groupe News, les sociétés qui les avaient portés furent seulement mises en sommeil jusqu'à ces toutes dernières semaines. L'enquête préliminaire menée à Grenoble par la section financière de la police judiciaire de Lyon, à la demande du procureur de la République, vise à comprendre comment le déficit de la société holding Dauphine News fut progressivement apuré. Celle-ci fut vendue au mois

de novembre 1989 à la SERECOM, alors toute jeune filiale de la Société d'exploitation des réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI), elle-même filiale de la Lyonnaise des eaux. Alors que le holding Dauphiné News n'avait plus aucune activité, ses comptes furent régulie rement alimentés par la SERE-COM, qui fit progressivement disparaître toutes les dettes contractées auprès des nombreuses entre Prises sollicitées par l'ex-PDG det News (1), annsi que le confirme le directeur régional de la Lyonnaise des gant, Alain Pacy.

Les policiers, qui ont entendu M. Mougeoile et ont perquisitionné dans ses bureaux de La Terrasse (Isère), le 29 mars, voulaient connaître les conditions qui ont présidé au rachat de la société holding Dauphiné News par la SERE-COM et déterminer également l'ori-gine des sonds qui ont transité par cette société au cours des trois der-nières années. Spécialisée dans la communication, la SERECOM a été, elle aussi, mise en sommeil récemment par les dirigeants de la Lyonnaise des caux.

Les enquêteurs voudraient savoir si le reuflouement de l'opération News peut avoir un lien avec le contrat signé le 13 juillet 1989 entre la ville de Grenoble d'une part – il la ville de Grenoble d'une part – il portait sur la privatisation de la gestion de son service des eaux – et la Société de distribution des eaux intercommunales (SDEI), une filiale du groupe lyonnais Merlin (2), associété commune, la Compagnie de société commune, la Compagnie de la SEREPI (3) au sein d'une société commune, la Compagnie de gestion des eaux du Sud-Est (COGESE) (4).

Cette privatisation d'un service public, qui n'avait pas été évoquée pendant la campagne électorale, fut décidée par M. Carignon, aussitôt après sa victoire de mars 1989. Les nouvelles investigations policières, menées tant à Grenoble qu'à Lyon où se trouve notamment le siège de la société Merlin, permettront, peut-être, de répondre aux questions posées par cette affaire. L'avocat de Frédéric Mougeoile,

Jean-Louis Dutaret, devenu récemment chargé de mission auprès du ministre de la communication, Alain Carignon, affirme la bonne foi de son client, qui dirige aujour-d'hui une nouvelle société de com-munication, MCM, spécialisée dans minication, MCM, specialisee dans la réalisation de journaux municipanx. Mais, surtout, il déclare que «c'est un non-sens de croire que l'affaire Botton ressurgit à Grenoble », et il indique que «le groupe Merlin, à l'époque [1989] indépendant de la Lyonnaise des eaux, n'a jamais été l'interlocuteur de M. Mougeolle ». Enfin, selon M. Dutaret, qui fut également l'avocat de la ville de Grenoble, « en aucun cas il n'y eut de contrepartie à la privatisation des eaux de Grenoble».

**CLAUDE FRANCILLON** 

(1) Le 31 mars 1993, la SERECOM a décidé la dissolution anticipée du holding Dauphiné News.
(2) La SDEI fut rachetée au mois de janvier 1991 par la Lyonnaise des caux.
(3) En 1989 le groupe Mertin disposait d'une partie du capital de la SEREPI.
(4) Pour ce type de contrat de concession un appel d'offres n'était pas alors nécessaire.

#### **CORRESPONDANCE**

gouvernement de Jacques Chirac.

### Une lettre du maire de Lyon

Après la publication dans le Monde du 12 mai de l'article de Robert Bellèret intitulé «La société grenobloise Kis et le financement des campagnes de Michel Noir, » M. Noir nous écrit:

Comme il n'a rien à dire sur les séances d'instruction des 30 avril et 10 mai, parce que ni mes avocats ni moi-même ne portons ce dossier sur la place publique, M. Belleret, votre collaborateur, répète dans votre édition du 12 mai, des accusations de M. Botton contre moi, qualifiées déjà depuis trois semaines de pétard mouillé par un autre grand quotidien national.

De quoi s'agit-il? M. Belleret reprend complaisamment les accusations de M. Botton selon lesquelles i'aurais usé de mon infinence, en ma qualité de minis tre du commerce extérieur, pour faire octroyer à un président d'entreprise une faveur du Trésor public de 10 millions de francs en contrepartie du versement à M. Botton, pour mon propre compte et sur mes instructions. d'un bakchich de 900000 F.

Si l'on appelle un chat un chat, et une infamie une infamie, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ces impu-tations sont évidemment grossières et fausses.

Le seul effet de ce démenti sera probablement d'abimer un peu plus «ma défense médiatique» puisqu'aussi bien, ce qui sera retenu et même repris sera le fait imputé beaucoup plus que mon démenti. La vérification des impossibilités administratives de faite plus tôt par d'autres organes de presse, ce qui n'empêche nullement votre collaborateur de présenter ces insinuations aujourd'hui à nouveau, ce qui a pour résultat de faire mal, puisqu'un homme public n'en est pas moins un homme sensible, s'agissant de son honneur.

Enfin, si je vous dis que je n'ai jamais reçu un centime de M. Crasnianski, comme le confirme d'ailleurs son avocat, cela n'existe que dans le dossier médiatique et que le dossier médiatique

ne se clôt jamais. Alors comment faudra-t-il m'y prendre?

Demander à mes avocats de faire des confidences interdites et de vous communiquer des pièces du dossier en contradiction avec leurs obligations?

- Solliciter un rendez-vous

auprès de votre collaborateur pour

lui dire ce que je sais de cette affaire en le considérant comme un juge d'instruction médiatique? - Mais aussitôt, le lendemain,

convoquer ses collègues pour qu'il dégâts?

- Attendre des interprétations diverses, y répondre à nouveau si elles déraillent et consoler le juge d'instruction en m'excusant de dire la vérité d'abord aux autres, parce que, nous le savons, l'information n'attend pas?

La situation dans laquelle vous me mettez s'apparente à celle de beaucoup d'autres personnes mises en cause dans les affaires judiciaires. Vous me faites mal, comme vos collègues font mal à des gens parfois les plus humbles parce que ce dont il s'agit dans l'instant nourrit les fantasmes: Ah! quel superbe spectacle que la mise à mort d'un élu. La défense médiatique est en vérité impossible dans le cadre d'une affaire judiciaire. Le mal est fait. Toujours et de façon durable, quelle que soit la vérité: n'est-ce pas cela le début du déses-poir? Quelle plus belle leçon de démocratie ce serait que de sortir de la scène judiciaire aussi net que lorsqu'on y entre quand son inno-cence a été comprise et admise! Ce n'est pas aujourd'hui possible à cause de la scène médiatique qui salit, non point forcement par intention, mais par resultat fonctionnel Et je suis, là, particulièrement délicat avec votre collabora-teur qui ne prend guère de telles précautions avec moi.

Meurtres en série dans un hôpital britannique

# L'infirmière qui tuait les enfants

de notre correspondant

Lenom de Beverley Allitt est d'oris et déjà entré dans l'histoire criminelle britannique compe celui du « pire tueur de sex féminin de ce siècle». Oubié le précédent « record », détriu per Mary Elizabeth Wilson qui dans les années 50, avait tué trois maris et un amant. Beverley Allit, elle, est coupeble de quatre mentres et d' catteques » perpé-trés sur neuf autres enfants. Tele est la conclusion à laquelle est pervenu, fundi 17 mai, le jury qui a examiné le cas de cette infirnière de vingt-quatre ans, employée dans le service de pédatre de l'hôpital de Grantham et Lesteven (comté de Lincolns-

Beverley Allitt tuait ses patients, au lieu de les soigner. Ou plutôt, si l'on en croit les psychologues, elle les empoisonnait ou les étouffait pour mieux leur venir en aide. Cala s'appelle le syndipme de Munchausen. Dans les cas les plus courants, le

celui-ci. Beverley Allitt est donc sans doute une grande malade en même temps qu'une grande cri-

En 1991, en cinquante-neuf jours de service, la jeune infir-mière a tué trois bébés, et un garçon de onze ans. Elle a encore tenté d'assassiner trois autres enfants et s'est livrée à des attaques sur six autres, dont certains conserveront des séquelles (céré-brales) jusqu'à la fin de leur vie.

Parfois, elle étouffait ses vic-times, mais, la plupart du temps, elle teur injectait des doses massives d'insuline. L'enquête montrera que, chaque fois qu'il y avait un gros « problème » médical avec un enfant, Beverley Allitt était de service. Or il y aut vingtcinq « probièmes » pendant cette période. Ses collègues dissient que Beveriey était particulière-ment bouleversée par catte fâchause coincidence. On la plai-gnait. Mais, dans ce fait divers, les hizarreries semblent s'accupatient d'être malade et s'in-flige les blessures pour mieux attirer l'attention d'autrui. Cer-tains sujets développent ce synles bizarreries semblent s'accu-

lisent un enfant comme substitut l'histoire médicale de la jeune à leur dérèglement, n'hésitant pas femme a été dévoitée comme à provoquer la maiade comme a été dévoitée comme a été de la jeune à provoquer la maiade comme au le comme a été dévoitée comme a été dévoitée comme a été dévoitée comme a été dévoitée comme a le co

Avant d'être engagée dans ce

service de pédiatrie, Beverley Allitt était étudiante, puis stagiaire, à l'hôpital de Grantham, de 1987 à 1991. Durant cette période, elle s'est rendue à vingtquatre reprises au service de consultations, se plaignant de divers maux. En 1990, elle avait obtenu quatre-vingt-quatorze jours de congé-meladie. Son cas avait retenu l'attention des médecins et l'un d'eux avait même indiqué qu'il était fort probable que la jeune femme soit atteinte du syndrome de Munchhausen. Pourtant, rien n'a empêché ce atueur en puissance » d'être nommé dans le service pour enfants de l'hôpital. L'affaire devrait trouver un épilogue judiciaire le 28 mai, lorsque la sen-tence sera rendue. L'enquête sur le fonctionnement de l'hôpital de Grantham, demandée par le ministre de la santé, Virginia Bottomley, exigera un peu plus de temps. On parle de « négli-

LAURENT ZECCHINI





# SOCIÉTÉ

L'affaire du sang contaminé devant la cour d'appel de Paris

# Les choix du professeur Roux

La 13- chambre de la cour d'appel de Paris a procédé, lundi 17 mai, à l'interrogatoire du professeur Jacques Roux, ancien directeur général de la santé. Il est soupçonné de « non-assistance à personne en danger», et pour ce délit, la 16- chambre correctionnelle de Paris l'avait condamné, le 23 octobre 1992, à quatre ans de prison avec sursis.

Le professeur Jacques Roux représente l'étonnant mélange provoqué per la rencontre de deux mondes très différents : la médecine et l'administration. Il en maîtrise donc les deux jargons auxquels il ajoute heureusement une bonne dose de franc-parler. Ainsi lorsqu'il dit : «L'administration est chargée d'appliquer la message est presque clair : les ministres avaient leur idée sur la question, et ce n'est pas le directeur général de la santé qui pouvait v changer quelque chose. C'est pourtant ce qu'on lui reproche, et dans son jugement, le tribunal déclarait : «Le professeur Roux, directeur général de la

santé, autorité de tutelle de la transfusion, membre du conseil d'administration du CNTS, s'est manifestement abstenu d'user de ses pouvoirs pour empêcher le docteur Garrette d'agir ainsi qu'il l'a feit ».

D'emblée, le professeur proteste. «On surestime les pouvoirs que j'avais et, surtout, la possibilité que j'avais de convaincre les cabinets ministériels.» Le droit administratif vient à son secours quand il déclare : «Le directeur général a une délégation de signature, et on présente les choses comme s'il y avait une délégation de pouvoir.» Le professeur Roux estime donc avoir fait ce qu'il pouveit face sux réalités scientifiques, telles qu'elles se présentaient à l'époque, tout en dénonçant une inertie du pouvoir politique qu'il a

#### « Une solution irréaliste »

Le 12 mars 1985, le docteur Brunet indique au professeur Roux : «Il est probable que tous les produits sanguins préparés à partir de pools de donneurs sont actuellement contaminés. » Cette note est aussitôt transmise au secrétariat d'Etat à la santé, mais

le professeur Noux admet: «Je n'ai pas proposé au gouvernement d'autre solution que de se diriger rapidement vers le chauffage des produits sanguins, le dépistage et le sélection des donneurs.»

Le retrait des produits non chauffés du marché lui paraît eune solution irréaliste ». Il aurait fallu procéder à des importations massives pour remplacer les produits non chauffés, et le professeur estime que cette attitude comportait aussi une part importante de risques. Il évoque «les expériences malheureuses de certains pays où l'augmentation des importations a été accompagnée d'une baisse de la qualité des produits chauffés». Il explique que les laboratoires « forçaient sur les donneurs» et, selon le professeur, la quantité de virus était telle qu'il en restait après le

Le professeur Roux considère aussi que la question des tests est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce ne sereit pas pour de basses raisons de protectionnisme que le test. Abott avait été retardé, mais seulement parce que ca test n'était pas jugé aussi fiable que celui de l'Institut Pasteur. Il propose donc paraiièlement le chauf-

fage et le dépistage. « Pour moi, c'était lié. »

Mais face à kii. Il semble que les cabinets ministériels n'alent entendu que le mot « dépistage ». C'était apparemment la seule solution envisagée par les autorités : obtenir des produits sanguins pro-pres, en dépistant les donneurs. Une position qui demandait capendant de s'engager financièrement. «Pasteur était prêt depuis le 20 avril 1985. Mais il lui fallait de l'argent pour développer son test», souligne le professeur Roux, en constatant que les réunions de cabinets ministérials ont abouti à une impasse. «C'est seulement d'accord sur le financement (...). La décision a été prise de ne nen faire. > C'est ainsi qu'il faudra attendre l'arrêté du 23 juillet 1985, prévoyant que les produits non chauffés ne seraient plus rem-boursés après le 1º octobre 1985.

Pourtant, le professeur Roux observe, lorsqu'on lui reproche de ne pas avoir insisté suffisamment : «La notion d'urgence n'échappait à personne. Je ne vois pas très bien ce qu'il fellait que je dise de plus.»

. MAURICE PEYROT Après la réélection contestée du docteur Nakajima

# Plusieurs pays proposent une réforme complete du fonctionnement de FOMS

Les trente et un membres du conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devaient examiner, lundi 17 et mardi 18 mai à Genève, un document portant sur « l'adaptation de l'organisation aux changements mondiaux». Sous cette formulation, le conseil exécutif entend reposer la question du fonctionnement de l'OMS, après la réélection contestée du docteur Nakajima, directeur général

Affaiblie, contestée au sein même de la famille de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé survivra-t-elle à la crise qu'elle est en train de traverser? Celle-ci dépasse d- beaucoup la gestion, l'absence de charisme du directeur général, les irrégularités financières observées lors de l'audit demandé l'an dernier par le professeur Jean-François Girard (France), alors président du Conseil exécutif. Le mal est plus profond : il conduit à une remise en cause du fonctionnement et de la stratégie de cette organisation qui emploie 4 500 personnes et dont le budget annuel ordinaire atteint 900 millions de dollars.

Le document, examiné landi 17 et mardi 18 mai à Genève, a été rédigé par le docteur Calman (Grande-Bretagne), en collaboration avec le professeur Jean-François Girard, ainsi qu'avec les représentants, au sein du conseil exécutif, de la Chine, des Etats-Unis, des Maidives, de la Tunisie et des Seychelles. Il comprend une série de propositions qui devraient permettre aux principaux pays industrialisés, les «bailleurs de fonds» d'Europe et d'Amérique du Nord, de juger de l'action à venir et de la volonté de réforme du docteur Nakajima. Différents chapitres sont abordés.:

• L'expertise technique et la recharche : c'est, de l'avis général, l'activité spécifique de l'OMS. D'elle dépend en grande partie la crédibilité de l'organisation. On compte actuellement plus d'un millier de collaborateurs de l'OMS à travers le monde, soit un nombre trop élevé. Beaucoup d'observateurs estiment qu'il faudrait une politique beaucoup plus sévère, conduisant à fermer de nombreux centres et à ne plus donner le label OMS hors de critères scientifiques précis.

Le rapport examiné à Genève rappelle que « la compétence technique devrait être le critère absolu lors de la sélection et du recrutement du personnel à court ou long terme» et regrette que l'OMS n'ait pas réussi à jouer le rôle de catalyseur, ni de fédérateur qui devrait être le sien dans le domaine de la santé.

 Les anomalies budgétaires: conséquence de la crise économique mondiale, l'OMS arrive à sa douzième année de « croissance réelle zéro», pour ce qui est de son budget régulier. Les contributions extra-budgétaires de l'organisation atteignent ou dépassant ce budget. C'est une situation qui comporte de nombreux aspecti pervers. En effet, seul le budget régulier est examiné par le conseil exécutif, les contributions extra-budgétaires étant visées par des comités ad hoc. « Des pays donateurs vont, par le blais de contributions extra-budgétaires, jusqu'à impojer directement le financement di tel ou tel programme personnalisé lans tel ou tel pays, estime le professeur Girard. Il faut que le curseil exécutif retrouve ses prérogatives.

la recherche sous

• Les orientations finares: «La santé pour tous en l'an 2000»: ce slogan, lancé non sans nuiveté dans les années 70, a vécu « Ce concept a été mobilisateur duant les quinze dernières années, note le rapport, mais on peut considérer cette échéance comme limitative, portant à confusion et propesant un calendrier qu'il n'est pas possible d'auteindre de façon universelle. » Le nouveau document plaide donc pour des objectifs plus réalistes, comme l'éradication de la poliomyélite ou celle de la draconculose.

#### Contenses féodultés

La réalisation le ces objectifs suppose notamment une modification du mode de fonctionnement de l'organisation et la restauration des pouvoirs du conseil exécutif. Celui-ci est vidé, de fait, de tout pouvoir réel et «e, alors même qu'en théorie le drecteur général de l'OMS est placs sous son autorité. Elle suppose également d'en finir avec l'incroyble multiplication des « programmes » définis à Genève qui, à l'exception notable du programme m-midal contre le sida, sont tenus pir des féodalités coliteuses et ineffisaces.

13 142 · 13 142 · 15 156 ·

lippe ing in g . r

地名

EC KIEFT

包括工程

MALE TO PAGE #

Company 1 "5 C

BERT EN LA

Beer to the second

le por ser

Carried Carried

D'autres féodaliés sont constituées par les six bureaux régionaux de POMS (Copenhague, Washington, Brazzaville, Manille, Delhi et Alexandrie), dont les directeurs sont étas par les lays des régions concernées. Une proposition soutenue par la France vise à ce qu'à l'avenir, la nomination des directeurs régionaux soit soumise à l'approbation du directar général.

A ces différens points de réforme s'ajoute la récessaire coordination de l'action de l'OMS au sein des Nations mies. Les très vives critiques formulées ces derniers mois, outre Atlantique, contre le docteur Nalajima, soulignent les risques d'éclatement de l'organisation. Ils sont d'autint plus réels que l'action dans le tomaine de la santé pourrait, pour partie, être transfèrée à l'UNICEF ou au PNUD (Programme des Nations unies pour le déviloppement), deux agences à forte eprésentation américaine. La surve de l'OMS tient donc aujourd'hit pour l'essentiel à l'urgence arec laquelle l'actuel directeur géréral pourra mettre en œuvre œ plan de réforme et définir, enfin, une stratégie pour l'organisation qu'il doit diriger jusqu'en 1998.

JEAN-IVES NAU

#### EN BREF

détenu de la maison d'arrêt de Villeneuve-lèz-Maguelonne (Hérault) s'est tranché la gorge dans sa cellule, dimanche 16 mai. Christian Hérail, âgé de quarante et un ans, devait comparaître aux assises dans trois semaines comme auteur présumé du meurtre d'un quinquagénaire. Il s'agit du troisième suicide recensé dans cette prison depuis son ouverture en 1990. A la prison Saint-Joseph de Lyon, un autre détenu, Pascal Santailler, âgé de trente-trois ans, s'est donné la most, lundi 17 mai, en se pendant à un fil électrique. Il était incarcéré depuis le 8 janvier, pour avoir tué son fils, avant de tenter de se suicider, le 6 janvier. Une semaine auparavant, Jean-Yves Plassard, âgé de vingt et un ans, s'était pendu dans cette même prison, quelques jours avant son procès en assises.

C La renaissance d'Arsene, - Le mini-satellite Arsene (Ariane Radio-amateur Satellite pour l'enseignement de l'Espace) a rejoint son orbite de travail après la mise à feu, hundi 17 mai à 13 h 45, de son moteur d'apogée. Si toutes les commandes du satellite répondent

aux ordres, les possibilits de transmission offertes par Arsene demeurent réduites. La voie VHF (145 MHz) reste muette. Seules fonctionnent les liaisons dans la bande UHF montante (435 MHz) et descendante SHF (2,4 GHz). Malgré cela, Arsene devrait, dès les premiers jours de sa prochaîne mise à poste, être utilisable pai I 000 à 3 000 radio-amateurs.

C Accord multinational poer l'exploration de Mars. - La NASA a annoncé, lundi 17 mai, qu'un accord avait été conclu entre les principaux pays engagés dans la recherche spatiale pour regrouper leurs efforts de recherche et vue de l'exploration de la planes Mars. Dans ce but, la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Inditut de recherche spatiale russe, l'Agence spatiale italienne, l'Agence spatiale allemande et le Centre national d'études spatiales français ont décidé la formation d'un groupe de travail international, divert aux pays et aux organismes qui le souhaiteraient, et chargé de définir une stratégie pour l'exporation de Mars après l'an 2000.

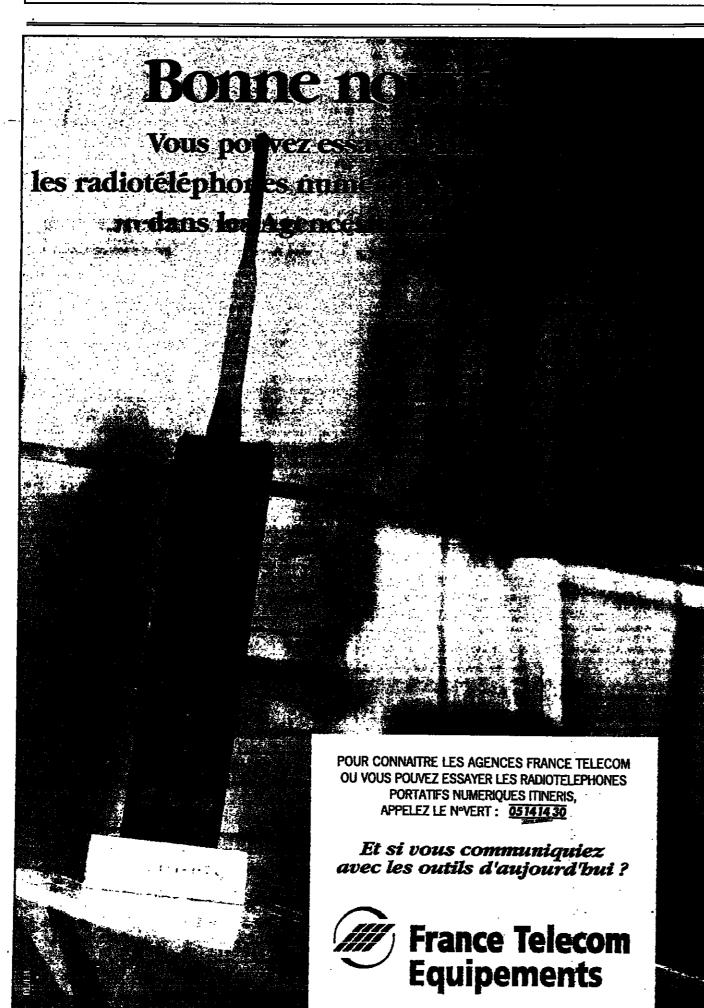

マ

<u>s</u>

\*\* Parameter

Treatment of the control of the cont

۶

# La recherche sous le signe de l'austérité

Malgré les annulations de crédits décidés par le premier ministre, le budget de la recherche scientifique restera en faible croissance (3.5 %) avec une ligne de crédits de 52.8 milliards de francs contre 53.7 milliards de francs votés par le Parlement. L'essentiel des économies touche les autorisations de programmes (-8,7 %) tandis que les crédits de paiement sont moins frappés (-1 %).

Voilà quelques semaines encore, certains pensaient que le pire était à craindre et qu'avec le retour de la droite aux affaires la recherche allait une nouvelle fois faire les frais de la politique de rigueur imposée par le premier ministre à l'Etat. En avril 1986, le gouvernement de M. Chirac n'avait-il pas fait porter l'essentiel (54 %) des économies budgétaires du pays à la recherche scientifique? Cette fois, François Fillon, nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a su convaincre les finances de conserver à la recherche une certaine priorité.

De fait, les coupes décidées paraissent relativement tempérées pour ce qui concerne les crédits de paiement qui sont le nerf de la guerre de toute activité. Les économies faites sur le budget de la recherche ne sont en effet que de 288 millions de francs (-1 %) - contre 336 millions voici deux ans lors des précédentes annulations budgétaires - sur les 28 786 millions de francs annulés par les services du premier ministre. En revenche, les experts budgetaires ont eu la main plus lourde sur les autorisations de pro-gramme, qui conditionnent l'ave-

. . . .

. 1/#**1** 

dans le budget présenté par le gou-vernement Bérégovoy pour 1993. En ira-t-il toujours ainsi pour l'an nir, en décidant 795 millions de francs (-8,7 %) d'annulations, contre 533 millions en 1991, sur les 9 164 millions de francs économisés par l'Etat.

Comme chaque fois en pareil cas, ce sont les organismes de recherche qui a trinquent le plus». C'est ainsi que le CNRS et les instituts nationaux perdent dans l'affaire, toutes dépenses contondues, 312,8 millions de francs, dont 215 millions d'autorisations de programme (1).

S'ajoutent à ces mesures 226 millions de francs d'autorisa-tions de programme retirés à l'es-pace « pour ajuster» plus efficace-ment les crédits de paiement avec le financement de certains programmes spatiaux européens. Quant au Fonds de la recherche et de la technologie, il se voit amputé de 97,6 millions de francs d'autori-sations de programme tandis que le programme « Formation à et par la recherche » neud 32 millions de recherche» perd 32 millions de francs de crédits de paiement qui, selon M. Fillon « sont le résultat d'une sous-consommation des crédits l'an dernier et ne derraient en aucun cas toucher le flux et la durée des allocations de recherche».

#### Les dangers du trompe-l'æil

Amputé de ces annulations de crédits, le budget civil de la recherche et du développement pour 1993 devrait donc passer de 53,7 à 52,8 milliards de francs, soit maigré tout une augmentation en francs courants de 3,5 % par rapport an budget de l'an dernier. Si l'on tient compte de l'inflation, le gain obtenu par les chercheurs demeure modeste, mais la relative priorité accordée à la recherche se maintient dans la mesure où ce secteur d'activité était l'un des rares à avoir connu une croissance

le souligne un spécialiste du budget qui se déclare « inquiet de ce que pourrait être le prochain budget du fait de la situation économique de la France et de la récession du C'est la raison pour laquelle, M. Fillon affirme vouloir en finir «avec cette détestable habitude qui consiste pour les budgets à accorder des autorisations de programme sans débloquer les crédits de paiement nécessaires ». C'est comme cela, selon le ministre, que l'on

prochain? La tâche du successeur

de M. Curien sera difficile, comme-

bătit « des budgets en trompe-l'eil, comme l'a fait le précèdent gouver-nement en 1992 et 1993 avec des écarts de 600 millions de francs». Soit 1 % environ de la totalité des crédits de recherche. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

reconnaît qu'e il y a eu pour la recherche, au début des années 80, des efforts de réflexion et des moyens. Mais, ajoute-t-il, il nous faut aujourd'hui remettre les choses à plat et redéfinir des priorités ». Des priorités aux acceuis relative-ment gaulliens puisque les grands programmes devraient y tenir une place importante, notar nent en ce qui concerne les biotechnologies, le les moyens dans le domaine de l'aval du cycle (retraitement, conditionnement et stockage des déchets] » et l'espace « pour lequel il faut définir une politique pour les quinze ou vingt prochaines

Ne sont bien sûr pas oubliés les efforts à faire encore sur le sida. sur la recherche industrielle, les actions à mener en faveur des PMI/PME « pour lesquelles les discours sur la recherche ne sont pas toujours compris» et des établissements de recherche « qui ont largement contribué au rayonnement international de la recherche françalse et qu'il faut responsabiliser par une politique de contrais Etaiorganismes». Quant à l'Europe, la France doit, selon M. Fillon, s'impliquer dans la définition de la politique de recherche européenne, mais aussi s'ouvrir sur les pays de l'Est et la Russie dont il faudrait favoriser la participation aux programmes

#### JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

(1) L'INSERM 81,4 MF (53,2 MF), FINRA 65,8 MF (43,9 MF), FIFREMER 61,2 MF (40 MF), la Cité des sciences 42,4 MF (26,7), l'ADEME 22,5 MF (16,3 MF), le CIRAD 20,5 MF (13,2 MF), l'INRIA 18,5 MF (12,9 MF), et PORSTOM 17.4 MF (16.9 MF) .

Dans une lettre au premier ministre

### Deux organisations humanitaires jugent «nocif» l'avant-projet de loi sur l'immigration

testante et le Service national de la Pastorale des migrants (SNPM). organisme de l'épiscopat français, ont publié, lundi 17 mai, le texte d'une lettre adressée trois jours plus tôt à Edouard Balladur, dans laquelle ils demandent avec « insistance (...) l'abandon » des « projets nocifs et déstabilisateurs » contenus dans l'avant-projet de loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers rédigé au ministère de l'intérieur (*le Monde* du 6 mai).

« Nous sommes profondément inquiets de relever dans chacune des dispositions envisagées des facteurs d'exclusion et de destruction des liens tissés au fil des années entre Français et étrangers au plus près de leur vie quotidienne, et dont le travail et l'expérience de nos mouvements respectifs nous permettent de témoigner », écrivent les signataires de la lettre, le Père Jean-François Berjonneau, directeur du SNPM et le pasteur Jacques Maury, président de la Cimade. Pour eux, les mesures envisagées par M. Pasqua à l'égard des étrangers démentent tout à fait « l'esprit de modération professé» par Simone Veil. « Oue restera-t-il. écrivent la Cimade et le SNPM. du

La Cimade, organisation huma-nitaire occuménique d'origine pro-cit au degré prèvu les conditions cit au degré prèvu les conditions autorisant le regroupement familial (...) Que restera-t-il du droit de chacun à se défendre (...) si l'on réduit la commission d'expulsion à un rôle consultatif? (...) Que restera-t-il du droit d'asile lorsque l'instauration d'une autorisation préfectorale préalable interdira à de nombreux demandeurs d'asile la possibilité de déposer leur requête (...)?». Les deux organisations s'inquiètent aussi de l'affaiblissement des garanties contre les mesures d'éloignement du territoire, qui menacent, selon elles « le principe d'égalité devant la justice » et risquent d'accroître « considérablement » le nombre des victimes de la «double peine » (condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire frappant un étranger, même s'il a toujours vécu en France).

La Cimade et la Pastorale des migrants affirment que, si ces projets sont adoptés, «ces discriminations auront pour effet de légitimer et d'alimenter la vague de fond d'exclusion des immigrés (...) [et] auront en fait les effets inverses de ceux que l'on annonce et que l'on

#### La réunion mensuelle du Conseil de Paris

### La Mairie veut poursuivre L'opération Seine Rive gauche

Le projet Seine Rive gauche, la plus vaste opération d'urbanisme actuellement en cours dans Paris, continue. Le tribunal administratif avait annulé le plan d'aménagement de zone (PAZ) et l'utilité publique du projet. La majorité du Conseil de Paris a autorisé, lundi 17 mai, le maire de la capitale, Jacques Chirac, à faire appel de ces décisions devant le Conseil d'Etat et à préparer un nouveau PAZ.

Le quartier de la capitale, Seine Rive ganche s'étendra sur 130 hectares, dans la partie du treizième arrondissement jouxtant la Seine. Il sera dominé par les quatre tours de la Bibliothèque de France actuellement en construction. Trento-deux hectares de voies de la gare d'Austerlitz seront couverts. L'équilibre financier de l'opération repose sur la vente de droits à construire pour 900 000 mètres carres de bureaux. Seine Rive gauche devrait être, dans une vingtaine d'années, un nouveau centre d'affaires, offrant environ 50 000 emplois dans l'Est parisien.

#### Le sort du couvent des Récollets

Mais ces vastes desseins ont été compromis, il y a deux mois, par une double décision du tribunal administratif de Paris annulant le plan d'aménagement de zone pour nsuffisance d'espaces verts, et l'utilité publique du projet. Après un débat de fort bonne teaue, au cours duquel l'opposition munici-pale (socialistes, communistes et Verts) a exprimé ses doutes et ses objections, le Conseil de Paris a décidé que l'ensemble de l'opération méritait d'être poursuivi. Il a donc autorisé Jacques Chirac à faire appel devant le Conseil d'Etat, à prolonger d'un an la vali-dité de la ZAC et à préparer un nouveau PAZ qui précisera mieux que par le passé la surface, l'emplacement et la nature des espaces

Un deuxième projet, portant sur le jardin Villemin et l'ancien couvent des Récollets, dans le dixième arrondissement, également stoppé par le tribunal administratif qui avait annulé le permis de construire, va être relancé. Le nonveau programme agrandit l'espace vert de 2 700 mètres carrés et prévoit la construction de soixantedouze logements destinés au personnel de l'Assistance publique. Mais l'opposition a vivement critiqué cette opération sur au moins deux points. D'abord, le sort du convent des Récollets, qui appartient à l'Etat, et dans lequel l'association Vivre propose l'installation d'un centre d'art plastique comportant des ateliers d'artistes, n'est toujours pas fixé. Ensuite, les avatars de ce projet mai «ficelé» ont entraîné des retards qui obligent aujourd'hui la Ville à verser aux promoteurs plusieurs dizaines de millions de francs d'indemnités. M. Henri Malberg, conseiller communiste, a résumé le sentiment de l'opposition en parlant d'un « énorme et scandaleux gâchis de l'argent public».

#### Des relevés de la délinquance

Par ailleurs, M. Philippe Massoni, nouveau préfet de police, a exposé au conseil de Paris les mesures qu'il compte prendre pour tenter d'enrayer l'augmentation de la delinquance dans la capitale (encore 3,6 % de plus au premier trimestre 1993). L'ilotage va être étendu à quatre arrondissements supplémentaires : les troisième, quatrième, dixième et dix-septième. Dès le mois prochain, plusieurs centaines d'élèves policiers seront mis sur le terrain, de même que cinq cents appelés effectuant leur service national comme policiers auxiliaires. Pour adapter les moyens à la situation, la Préfecture effectuera des relevés de la délinquance « jour par jour et rue par rue ». Mesure complètement nouvelle, des réunions seront organisées chaque mois entre les élus d'arrondissement et les responsables locaux de la police. Enfin, M. Massoni a indiqué son intention d'améliorer l'accueil du public dans les commissariats, et notamment celui des victimes de la délinquance. Ces propos ont été unanimement approuvés par les conseillers de Paris.

MARC AMBROISE-RENDU

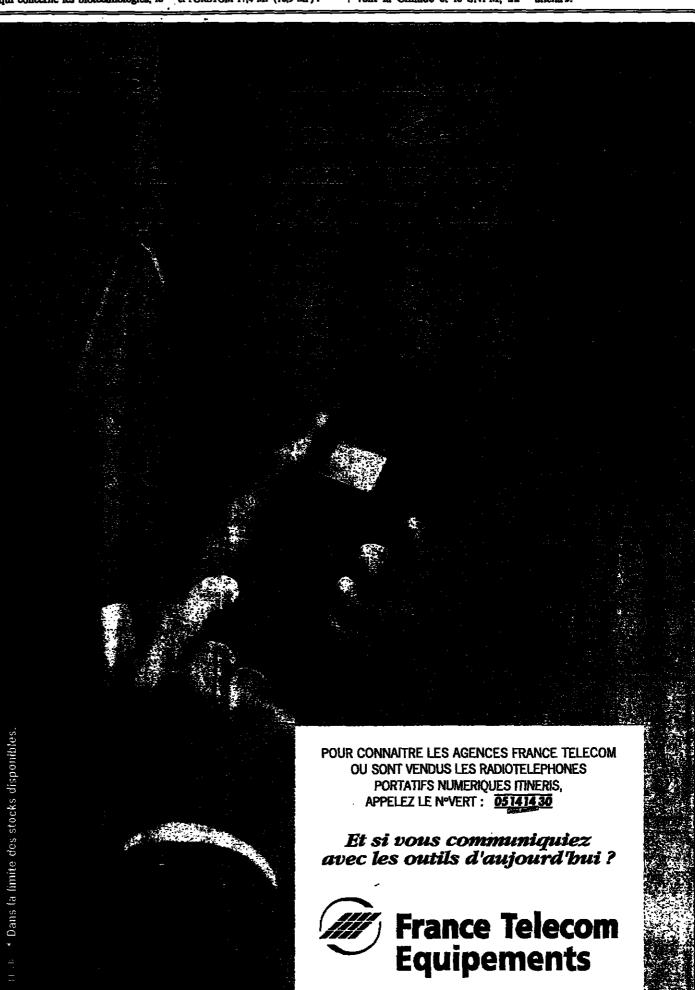

# COMMUNICATION

# La télévision demain

Décryptons: à Sydney. début avril, le «groupe d'experts sur l'image animée» (Motion Pic-tures Expert Group, ou MPEG, prononcez «aime-pègue») tenait sa réunion trimestrielle. Dans ce groupe créé au sein de l'organisation mondiale des standards (ISO), les ingénieurs du gotha de l'électro-nique mondiale (de Matsushita à Thomson, de Philips à Intel, et des dizaines d'autres, y compris les télé-phonistes et les studios de Hollywood) élaborent depuis 1990 les paramètres nécessaires à la compression de l'image vidéo animée.

Schématiquement, cet objectif requiert de définir plusieurs séquences : les caractéristiques du signal vidéo et audio (c'est le «codage de source» de l'image et du son) et le «système» ou «multi-plex» qui organise leur mélange. Si l'on veut ensuite diffuser cette image compressée (par un émetteur terrestre, par câble, par satellite), il faut enfin définir le «codage de canal», ou modulation, adapté à

La réunion de Sydney a fixé l'es-sentiel du codage vidéo; pour le codage de source audio, deux techniques demeurent en lice (1); quant à la partie système, il n'est pas sûr qu'elle puisse être approu-vée lors d'une prochaine réunion de groupe, en juillet à New-York, mais une réunion est déjà prévue en sep-tembre à Bruxelles.

Il restera alors encore du chemin pour parvenir à une norme «offi-cielle» de l'ISO. Mais, c'est une tradition en électronique, des que l'accord sera intervenu au sein du groupe d'experts, les industriels pourtont « mettre la norme dans le

silicium », c'est-à-dire lancer la fabrication des puces électroniques de codage/décodage au standard MPEG II. Le calendrier est serré: les premières applications sont annoncées pour 1994, et chacun cherche à anticiper sur les marchés

Des méthodes sophistiquées pour un problème simple

permet de résoudre, avec des méthodes complexes, un problème simple : comment faire passer (ou stocker) des quantités énormes d'informations dans des canaux (ou des disques) de dimensions réduites? Ces quantités énormes, ce sont celles qu'engendre la numérisation de l'image, c'est-à-dire sa représen-tation sous forme de 0 et de 1, les seuls chiffres que comprend et manipule l'ordinateur.

Les avantages de cette image numérique sont connus: elle peut étre «manipulée» sans se dégrader, ce qui facilite trucages, reproduc-tion, voire transmission dans des milieux perturbés. Mais cette versatilité a un prix : les volumes et les débits d'information nécessaires à l'image numérique deviennent proprement vertigineux, en particulier quand la qualité recherchée s'amé-liore. Les débits se mesurent en inore. Les denits se mesurent en mégabits par seconde (Mbi/s). Une image vidéo de qualité moyenne a besoin de 90 Mbi/s environ, une image de qualité studio de 216 Mbi/s, une image de télévision haute définition plus de 1 000 Mbi/s...

Régisseur OSP 64, rue La Boétie-PARIS Tél.: 40-75-45-45. Fax: 45-63-89-01 MINUTEL 3615 Code A3T, puls OSP

VENTES PAR ADJUDICATION Vente au Palais de Justice de PARIS
le JEUDI 3 JUIN 1993, à 14 h 30 APPARTEMENT de 2 P. princ. et cuis. au 2º étg et une CAVE à PARIS (11º)

6, RUE DU MOULIN-JOLY
M. à P.: 40 000 F. S'adr. à M° SELIG-MAN, avocat à PARIS (9°), I, rue de Liège. Tél. 48-74-35-89 - Au Greffe du tribunal de grande instance de PARIS.

ente sur saisie immobilière, au Palais de Justice de PARIS LE JEUDI 3 JUIN 1993, à 14 b 30, EN UN LOT APPARTEMENT de 7 P.P. à PARIS-8°

170, boulevard Haussmann
au 5- étage - 2 CAVES au sous-soi - DÉBARRAS au 8- étage
MISE A PRIX : 3 000 000 F S'adr. M. Georges LAURIN, avocat, 10, rue de l'Isly, 75008 PARIS. Tél. : 45-22-31-26 (de 10 h à 12 h) - Sur les lieux pour visiter

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de BOBIGN' LE MARDI 1- JUIN 1993, à 13 h 36

MAISON A VILLEPINTE (93) 6, allée Racine et av. G.-Clemenceau

: entr, dégt, séjour, cuis., w.-c., rangt - 1 etg : dégt, 3 chambres, s.-de-bus avec w.-c., rangt - JARDIN, GARAGE

s.-de-bns avec w.-c., rangt – JARDIN, GARAGE

M. à Px: 240 000 F S'adr.: M Bénédicte BERTIN,
Paul-Eluard. Tél.: 43-26-82-98, 10 h à 12 h, les landi et vendredi – Minitel 24 h/24,
même numéro. SCP GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSAU,
avocals associés à Paris (6) – 2, carrefour de l'Odéon. Sur les lieux pour visiter: le
jeudi 27 mai 1993, de 14 h 30 à 15 h 30 par M DELLATANA, huissier de justice.

Vte s/lic. Pal. Just. PARIS, LUNDI 7 JUIN 1993, à 14 h. EN DEUX LOTS TERRAIN A LANVALLAY (22) 11, rue de Calombier - Surl 2 568 m² - LIBRE DE LOCATION APPARTEMENT A PARIS (12°)
43, rue du Sahel, 5° ét. drte. 4 PCES PPALES, cuis., s. de bus.
Jouissance exclus, Terrasse s/rue, Surf. 75 m². 2 CAVES au sous-sol.

LE TOUT LIBRE DE LOCATION M. A PRIX: 1) 50 000 F - 2) 600 000 F S'adr. M. R. BOISSEL – avocat, 9, bd St-Germain, Paris-5. Tél. 43-29-48-88. M. FR. TISSOT, avocat, 48, rue Cl. Terrasse, PARIS-16. Tél. 45-25-83-15. Visite sur place 24-26 MAI, et 2 JUIN, de 14 h à 16 h.

'ente sur saisie immobilière au Palais de Justice de PARIS le jeudi 27 mai 1993, à 14 h 30 APPARTEMENT 186 m² env. à PARIS-17° 4, RUE GUSTAVE-FLAUBERT Au 1= étg droite : entrée, salon, cuis., s. à mang... 3 chbres, 2 s.-de-bns, w.-c. - 2 CHAMBRES au 6- étg - 2 CAVES

MISE A PRIX: 2 500 000 F
S'adr. à SCP GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSAU,
avocats associés à PARIS (75006), 2, carrefour de l'Odéon.
Tél.: 43-26-82-98, lundi et vendredi, de 10 h à 12 h et 24 b/24
nu MINITEL, même numéro.

SERVICE DES DOMAINES VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

JEUDÍ 3 JUÍN 1993, à 14 h à CAHORS, préfecture
Citá Bessières, 1º étage

MAISONS — TERRAINS
LIBRES DE TOUTE OCCUPATION
(à l'exception de lot aº 5, commune de LACHAPELLE-AUZAC)
EN 13 LOTS — MISES A PRIX de 500 F à 120 800 F
Situés sur les communes de : CAHORS (2 lots), CAPDENAC-LE-HAUT (I lot), GOURDON (I lot), LACHAPELLE-AUZAC (I lot), MONTCUQ (I lot), PAYRIGNAC (I lot), RIGNAC (3 lots), VAYLATS (3 lots).
RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATION DU CAHIER DES CHARGES: DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT, 83, Rue Victor-Hugo, 46009 CAHORS CEDEX. Tel.: 65-22-66-66, poste 524.
DETAIL DES VENTES DES DOMAINES: BOAD Abonnement: 150 F par an. Ecrite SCP 17. rue Scribe, 75436 PARIS CEDEX 09
ou tél.: 44-94-78-78, minitel 36-15 code IVP.

. >

Il est donc impératif de réduire ces flux à des niveaux acceptables (mais sans perte significative d'in-formation) pour pouvoir les exploi-ter et les diffuser. Les techniciens y parviennent avec la technique dite DCT (ce qui signifie : transformée en cosinus discret). Ils «découpent» l'image en morceaux, dont chacun est analysé. Ils tiennent également compte des propriétés de la vision humaine, moins attentive aux détails quand un sujet bouge. Pour simplifier, ne sont transmises, sous forme condensée, que les informa-tions nécessaires aux parties animées de certaines images. Les autres parties de l'image, et les images manquantes, sont reconstituées par le calcul, avec des méthodes sophistiquées de compen-sation du mouvement et d'interpo-lation. Le volume initial se traduit par un débit réduit (et variable en fonction des applications).

Les chercheurs se sont d'abord attaqués à la compression de l'image fixe, pour aboutir à la norme JPEG (le Monde du 9 janvier 1991), qui a des applications en photographie, photocomposition, etc. Mais le problème se complique avec l'image animée, puisque la contrainte de rapidité s'accroît, imposant d'autres approches. Une première étape, MPEG I, a permis de normaliser en 1991 le codage de faibles débits (jusqu'à 1,5 Mbi/s, une fois compressé). C'est assez pour ouvrir des perspectives pro-metteuses aux applications profes-sionnelles (comme les visioconfé-rences) ou pour celles, dans le grand public, qui se contentent de perfor-mances à peine équivalentes à celles d'un magnétoscope VHS. Mais c'est encore insuffisant pour la « vraie » image animée, de qualité télévision.

C'est pourquoi MPEG II vise une qualité supérieure, avec des techniques améliorées, et des débits encore raisonnables pour l'image compressée, de 2 à 10 Mbi/s selon les applications. Sa mise an point aura à terme des conséquences importantes dans une série de importantes dans une série de

Les fabricants d'ordinateurs, par exemple, cherchent à enrichir leurs machines (et aussi à ne pas s'appauvrir, à cause de la guerre des prix sur les matériels bas de gamme). Un dessin vaut mieux qu'un long discours: les graphiques sont déjà omniprésents autour des textes, sur les écrans des bureaux. La proles ecrans des oureaux. La pro-chaine étape, c'est l'invasion de l'image et du son, y compris sur des écrans portables. Tout cela, bien sûr, rehé à tous les réseaux de la terre, pour aboutir à ce que Bill Gates, le jeune multimilliardaire qui a placé sa société Microsoft au premier rang mondial de locicial premier rang mondial du logiciel, n'hésite pas à qualifier de « téléordinateur». Concrètement, Microsoft, Intel (le principal fabricant des «puces» de micro-ordinateurs) et General Instruments viennent par exemple de conclure un accord en vue d'allier « la puissance de l'ordi-nateur personnel à la simplicité de la télévision ». General instruments rer dans ses convertisseurs va intégrer dans ses convertisseurs de télévision des puces 386 d'Intel, et des logiciels Microsoft calqués sur le fameux Windows. Les pre-miers services à destination des abonnés au câble sont prévus dès 1994, à commencer par... un guide des programmes, pour se retrouver dans le foisonnement à venir.

La définition d'un «alphabet» commun des images numériques devrait abaisser le prix des « puces » produites en grande série. Elle peut donc faciliter le rapprochement lar-gement prophétisé entre informati-que, télécommunications et audio-visuel. Mais c'est ce dernier secteur, le commerce des images, qu'elle va d'abord et rapidement bouleverser. Tout cela parce que, à capacité égale de diffusion, l'image numérique compressée gagne en qualité, ou en quantité, sur l'actuelle image

analogique (véhiculée par la modu-lati ou d'un courant électrique). La première voie, celle de la qua-lité, est empruntée aux Etats-Unis par les trois consortiums qui sont en lice pour une norme de télévi-sion haute définition terrestre. Mais sa généralisation sera forcément lente, car elle suppose d'avoir de grands écrans et des programmes de qualité à montrer. L'Europe, partie

n'a rien d'évident. Car les travaux menés dans le groupe d'experts MPEG, même s'ils servent de base à nombre de projets, ne résolvent pas tout, et surtout pas certains conflits d'intérêt. Le codage de canal et surtout les systèmes de contrôle d'accès pour le péage sont autant d'éléments qui peuvent diverger en fonction des stratégies des opérateurs.



en avance, mais sur une piste ana logique, se demande comment rejoindre cette voie royale sans perdre le bénéfice du chemin parcouru.

La seconde voie, celle de la quan-tité, sera la première opérationnelle. La compression numérique simple multiplie par quatre, huit, voire dix, selon les approches, le nombre de seion les approches, le nombre de programmes transmis par un satel-lite ou par cable, en n'ajoutant qu'un boîtier de décompression au récepteur. Les premiers systèmes, par exemple le Spectrumsaver de Compression Labs Inc, ont déjà permis l'éclosion de télévisions pro-teriorseller. Le National Technoressionnelles. La National Techno-logical University transmet aims ses cours à travers tous les Etats-Unis, la télévision du Groenland l'utilise pour arroser son territoire immense, la société Westcott exploite des chaînes par satellite destinées aux pompiers ou aux policiers améri-cains. TF1 et France Télécom testent le même système pour des liai-sons entre la chaîne et ses reporters ou correspondants. Mais ces matériels sont encore coûteux.

Si les programmes sont au rendez-vous...

Pour convaincre le grand public, il faut baisser les prix et offrir des programmes attractifs. Le construc-teur de satellites Hughes s'est donc associé avec Thomson pour lancer début 1994 le service DirectTV. Partageant un satellite de forte rois. nt un sai sance avec une antre société, USSB, DirectTV offirira sur l'ensemble des Etats-Unis plus de cent programmes reçus avec une antenne et un décodeur-décompresseur vendus moin de 700 dollars (environ 3 700 francs). Sérieuse concurrence pour le câble, si les programmes sont au rendez-vous

Aussi les câblo-opérateurs n'ontils pas attendu pour s'intéresser aux techniques numériques. TCI, le principal américain du secteur, a commandé des décodents à ATT, et General Instruments va recâbler ses sites en fibre optique (à capacité plus grande) et passe des accords avec Sega pour distribuer sur ses câbles des jeux vidéo.

La concurrence sera rude. Et maigré les efforts des techniciens, l'adoption de normes communes

Les Américains, toujours pragma-tiques, laissent jouer le marché, quitte à ce que les systèmes pour le câble et le satellite soient incompatibles. En Europe, des voix s'élèvent en faveur d'un système cohérent entre ces deux supports, ouvrant un grand marché unifié. L'ETSI, l'Insgiano marcae inine. Le l'all, l'ins-titut européen des standards de télécommunications, s'est fixé pour objectif d'établir une norme de codage de canal compatible avec MPEG II, pour le célole et le satel-lite, d'ici à la fin de 1993. Pour sa part, l'European Launching Group

a commencé ses travaux en vue d'un système destiné d'abord à la télévision numérique terrestre, mais qui soit le plus ouvert possible, combinant dans une même technique des services très différents, de la TVHD (télévision à haute définition) à la télévision de basse qualité, mais reçue par des mobiles. Exploitants de satellites comme opérateurs de chaînes savent l'arrivée du numérique inéluctable : Eutelsat procède à des essais, Canal Plus et Murdoch étudient ensemble la question, et les grandes manœu-vres sont lancées pour constituer les réserves de programmes nécessaires à de nouveaux services. Mais tous ne s'accordent pas sur une approche giobalisante. « Harmonisation. oui, normalisation, non», résume le nouveau directeur général du déve-loppement de Canal Plus, Marc Tessier, car « la technologie évolue vite, les services sont divers et encore mal explorés. Mettre d'accord tout le monde aboutirait à des retards et à des «boites» monstrueuses». Il annonce pour 1995 l'avènement de la compression numérique en Europe ... si les autorités de Bruxelles sont assez souples pour éviter de figer le processus.

Le CSA, pour sa part, demande au législateur d'adapter la loi à ces nouvelles technologies et vient de créer un groupe de travail pour éla-borer sa propre « doctrine ». Bref, chacun s'interroge sur les nouveaux services possibles : paiement à l'image, vidéo à la demande, jeux et formation interactifs... Be prédisent de nouveaux usages nés de la consommation « multimédias ». Et tous réflechissent aux alliances à passer - entre «programmes» et «matériel», entre pays, entre industriels. l'image en chiffres impose à tous les acteurs de l'image, et pas seulement aux mathématiciens, de résoudre de nouvelles équations. Avec beaucoup

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

(1) Musicam, norme qui sert déjà de base à certains produits grand public du domaine audio, comme la radio numéri-que DAB, et un système de l'américain Dolby.

Prochain article:

« Bientôt cinq cents chaînes à la maison...», par Yves Mamou

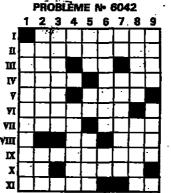

HORIZONTALEMENT

I. Oui peut apporter une correction. - II. C'est parfois se moquer du monde. - III. Travail qui demande du discemement. Symbole. Agrément d'ailleurs. -IV. Donnait des bises. Grande maison d'Italie. - V. Baba dans un conte. Peut être un groupe d'insectes. - VI. Peut se contenter de boudin. - VII. Nappe. Un mauvais travail. - VIII. Etait représenté avec une tête de rapace. Amène à la raison. - IX. Prirent l'air. -X. Terme de jeu. Quand elles sont

noires, il y a beaucour de carards. - XI. Vue les yeux farmés. Point de départ.

VERTICALEMENT

1. Un homme qui vit grassement. - 2. Bues par celui qui ne perd rien. Se transforme. - 3. Ne laisse pas domir. - 4. Conjonction. Est parfois fausse au théâtre. - 5. Provoquait des éclats. Un grand drame. Poète. - 6. Certains forment une élite. Note. - 7. Extrait de « Thaïs ». Qui ressemble à la sole. - 8. Ramassée quanti on est étendu. Bien renflé. - 9. Eau. Comme le bois pour une volée,

Solution du problème nº 6041 Horizontelement

i. Mendier. - II. Idée. Sept. -M. Ni. Lassée. - IV. Ultimatum. -V. Té. Mira. - VI. Es. Tubs. -VII. Atterré, - VIII. Cime. Sain. -IX. Usure. Nés. - X. Ils. Mètre. -XI. Réels. Ses.

Verticalement

1. Minute. Cuir. - 2. Ediles. Isla. - 3. Ne. Amuse. - 4. Délimiter. - 24 5. Ami. Ems. - 6. Essartés. -Restaurants. - 8. Peu. Brière. -

GUY BROUTY

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

Principaux associés de la société :

Societé civile « Les rédacteurs du *Monde »*.

x Association Hubert-Beuve-Méry a

Société aponyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant,

Reproduction interdité de tout article, sauf accord avec l'administration

Renseignements sur les microffins et index du Monde au (1) 40-65-29-33 Commission paritaire des journants et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Imprimerie da « Monde » 12. r. M.-Gunsburg 94352 IVRY Cedex

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 álécopleur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206.806 F

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

**ABONNEMENTS** 

1 1 290 F 2 960 F 2 960 F

Le Monde PUBLICITE FRANCE 534 F 572 2 790 F Président directeur général : 6 1 030 F 1 123 F 1 560 F

Président directour général :
Jacques Lescurne
Directour général : Michel Cros
Membres du counité de direction :
Jacques Graiu. Philippe Dupuis.
Isabelle Tsaidi.
15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia.
75982 PARIS CEDEX 15
Tél.: (1) 46-62-72-72
Télex MONDPUB 634 128 F
Télés : 46-574-71. - Société finale
de la SARI. h Mandret de Médias et Répos Sanon SA.

TÉLÉMATIQUE Composez 38-15 - Tapez LEMONDE où 36-15 - Tapez LM ABONNEMENTS
PAR MINITEL
36-15 - Tapez LEMONDE
code d'accès ABO

ÉTRANGER: par vois aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, reuroyez ce bulletia accompagné de votre réglement à l'adresse ci-dessus Le Monde

« LE MONDE» (USPS – gending) at published drily for S 992 per year by « LE MORDE» I, place Bohert-Renve-May – 94322 bry-sea-Seine – France. Second class partage paid at Champhain N.Y. US, and additional smalling offices. POSTPASTER: Send address changes to BMS of NY But 1518, Changhian N.Y. 12919 – 1518. Pour les absonments protection and USA PNTERNATIONAL MEDIA SERVICE, Inc. 1330 Pacific Avenue Saine 404 Vinginia Rogel. VA 23451 – 2963 USA

provisoires : nos abonnés sont invi-tés à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en

BULLETIN D'ABONNEMENT

| DURÉE CHO                        | SIE              | 1        |
|----------------------------------|------------------|----------|
|                                  |                  | 1.50     |
| 3 mois                           |                  |          |
| 6 mais ]                         | ⊐ . ;            | -        |
| ranl                             | <b>□</b> :       | *        |
| Nom:                             |                  | <u> </u> |
| Prénom :                         |                  |          |
| Adresse:                         |                  | 1        |
|                                  |                  |          |
|                                  | <del></del> -    |          |
| Code postal:                     |                  |          |
| Localité :                       | <u> </u>         | 1        |
|                                  |                  | <u> </u> |
| Pays:                            |                  |          |
| <del></del>                      | ·.               | 1.7.     |
| Vestilez avoir l'obligeance d'il | leules socie les | [6.2]    |

noms propres en capitales d'u PP Paris RP

le Monde e Mercradi 10 mai 1002 11

Faire travailler ensemble vos différents systèmes informatiques ne doit pas ressembler à une course d'obstacles. Ni aujourd'hui, ni demain. Peu importe la nature des systèmes dont vous êtes équipé, peu importe leur marque. Notre engagement est de vous libérer des barrières existantes. Nous conjuguons notre technologie et nos compétences pour vous permettre de travailler plus efficacement en partageant mieux l'information. Imaginez... si vous pouviez distancer vos concurrents en donnant, à tous dans votre entreprise, accès à toutes les données, à toutes les idées. Partout et dès que vous en avez besoin, Digital et ses experts sont prêts à franchir tous les obstacles avec vous. Appelez-nous au (1) 44 24 24 24. ÎMAGINATION VOUS RÉUSSIT et si vous étiez sûr de franchir tous les obstacles.

# Le Monde

# SCIENCES • MEDECINE

# Les rapaces sont de retour

La disparition progressive des oiseaux de proie a été stoppée en France. Leur nombre est même croissant

les aigles d'emporter les agneaux. On redoutait le vol de l'épervier fondant spr la volaille. On clouait les chouettes aux portes des granges pour conjurer le mauvais sort jeté par la «dame blanche» (la chouette effraie). Seuls les faucons dressés pour la chasse trouvaient grâce aux yeux de nos ancêtres, mais précisé-ment parce qu'ils étaient des tueurs

des tireurs inconscients s'ajoutèrent les dégâts du progrès. La fauche mécanique des céréales élimine le busard cendré, qui a la malencontreuse habitude de nicher au sol. La myxomatose, en décimant les lapins, prive le hibou grand duc de son gibier préféré. Enfin, l'utilisation du DDT dans la lutte contre les insectes trois espèces mangeuses d'oiseaux (épervier et faucon pèlerin) ou de poissons (balbuzard pêcheur). Placés en bout de chaîne alimentaire, les oiseaux carnivores accumulent les produits organochlorés absorbés par leurs proies, au point que le proces-sus inhibe leur production de cal-cium. Leurs œufs, dès lors, ont des coquilles trop molles pour résister aux épreuves de la couvaison. Et c'est l'hécatombe par non-reproduc-tion - elle fut totale aux Etats-Unis

Tant et si bien que, jusque dans les années 60, la France s'est constamment appauvrie en représentants de la gent ailée dite rapace. Les aigles ne se comptaient plus que sur les doigts, qu'il s'agisse du roi des montagnes caicle mant que chemitique des mant que que chemitique des mant que que chemitique des mant que que que que qu'il s'agricult que que qu'il qu'en qu'il s'agric que qu'en qui il s'aguse du foi des montagnes (aigle royal) ou du chevalier des gar-rigues (aigle de Bomelli). Vantours et balbuzards (aigles pêcheurs) étaient menacés dans leurs derniers bastions des Pyrénées et de Corse. Eperviers et faucons pèlerins disparaissaient « inexplicablement » partout. En Beauce, le busard cendre n'était plus qu'en sursis. Seuls la buse, le milan noir et le faucon crécerelle - dont le vol sur place, en «saint esprit», signale immanquablement la pré-sence – restaient familiers dans nos

#### Tueries aux Baléares

Avant la convention internationale de Paris sur les oiseaux (1902), jamais les pouvoirs publics ne s'étaient préoccupés de cette situation. Seuls les rapaces nocturnes, grands destructeurs de rats et souris, bénéficièrent assez tôt d'une protection officielle. Mais les rapaces diurnes continuaient à faire l'objet de primes dans les préfectures lors-qu'on rapportait une tête ou des serres. Beaucoup d'espèces étaient même considérées comme éteintes en France, jusqu'à ce que des expédi-tions ornithologiques « découvrent » des aires de ponte, c'est-à-dire des couples fixés témoignant de la présence d'une espèce nicheuse. On décète ainsi la présence du balbuzard et du gypaète barbu en Corse, en 1958, et du vautour fauve dans les

Il faut attendre 1964 pour que le Conseil international de la protection des oiseaux (CIPO), réuni en congrès à Caen, alerte officiellement les autorités françaises de la situation alarmante des rapaces. Un arrêté de pro-tection sera donc édicté pour quelques rapaces diurnes (aigles, vau-

La science en débat

L'HOMME ET LA SANTE

Dans le cadre de l'exposition

mercredi 26 mai à 17h

Stress et santé,

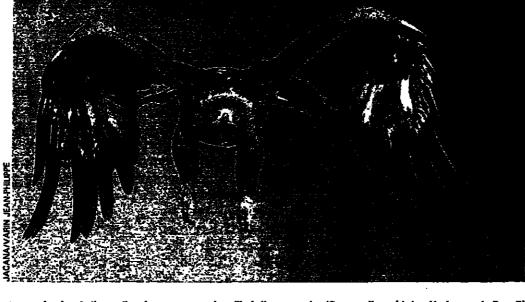

tours, circaète, balbuzard) qui, souvent disparus comme espèces subsistent encore en

Un jour de 1969, deux pharma-ciens français passionnés de faucon-nerie et d'ornithologie, les frères Michel et Jean-François Terrasse, reçoivent un appel de détresse des Baléares. Un correspondant espagnol leur signale des tueries de rapaces dans l'archipel au moment des grandes migrations. Que faire? Avec l'aide de deux amis, l'artiste suisse Paul Géroudet et l'ornithologue belge Willy Suetens, les frères Terrasse recueillent des fonds pour éditer un tract qui met en alerte la population et les autorités. L'argent restant est placé en Suisse et sert à éditer de nouveaux tracts pour la protection des rapaces dans tout l'espace méditerranéen, qu'il s'agisse des tirs aveu-gles perpétrés à Malte, au cap Bon (Tunisie) et dans le détroit de Mesencore du trafic de faucons entre l'Allemagne et le Moyen-

En 1972, le nouveau ministère de prend un arrêté qui étend la protection aux rapaces diurnes. Desormais, tous les rapaces sont protégés en France, sans excep-tion. Mais, sur le terrain, massacres et disparitions continuent, faute d'une prise de conscience générale de d'une prise de conscience générale de la population. Les frères Terrasse décident alors de pérenniser leur action en déposant les statuts d'une association, le Fonds d'intervention pour les rapaces, ou FIR (1973). Pen-dant les premières années, ils éditent par centaines de milliers des tracts destinés surtout aux chasseurs, car il naces, volontaires ou non.

Mais les oiseaux de proje ont d'autres ennemis que les porteurs de fusils. A commencer par les déni-cheurs qui approvisionnent les collectionneurs (souvent anglais) et les éleveurs en captivité (souvent allemands). Il sont aussi victimes de l'agriculture mécanisée, de la prati-que de l'escalade ou du tourisme vert mal maîtrisé. Il faut douc multiplier les interventions auprès du public et les tours de garde auprès des nids Vingt ans après sa fondation, le FIR dispose en France de quatre mille membres, « de vrais cotisants », pré-cise Jean-François Terrasse, qui a abandonné la pharmacie pour se consacrer à ses chers oiseaux, et qui

est aniourd'hui directeur scientifione du WWF (Fonds mondial pour la nature). Sur ces quatre mille membres, deux mille sont des volontaires qui paient physiquement de leur per-sonne pour surveiller les aires de ponte. Certains bivouaquent plusieurs semaines en montagne pour contrôler les allées et venues d'un vautour ou d'un gypaète. D'autres campent su pied des falaises d'esca-

lade pour détourner les varappeurs

d'un nid de pèlerins ou de Bonelli : d'autres enfin parlementent avec les agriculteurs afin d'obtenir un sursis pour les couvées de busards cendrés

nstallées au milieu des épis mûrs. Si les œufs ne sont pas éclos, on diffère la coupe, ou bien l'on épargne le carré occupé. Si les petits sont nés. on déplace le nid avant le passage de la moissonneuse, car les parents géniture lorsqu'ils ont commencé à la

nourrir. Grâce à la passion et au dévouement de ces militants de terrain, le sort des rapaces ne cesse de s'améliorer en France.

s'améliorer en France.

Les faucons pèlerins sont revenus partout, sauf dans les falaises de Bretagne et de Normandie. On en dénombre aujourd'hui six cents couples dans l'Hexasone. L'épervier, lui aussi, regagne du terrain dans les forêts riches en oiseaux. Ses effectifs dépasseraient les vingt mille couples. Le balbuzard, qui ne comptait plus me quatre couples en Corse il y a que quatre couples en Corse il y a trente ans, est anjourd'hui représenté par plus de vingt. Et il est réapparu sur le continent, en forêt d'Orleans, où l'on suit aujourd'hui quatre nids en activité!

#### Trois cents couples de vautours fauves

Le hibou grand due, que l'on a cru tort au bord de l'extinction sous effet conjugué de la myxomatose, des pièges à poteau et des amateurs de belles dépouilles - c'est le pins grand rapace nocturne de France, -se révèle aujourd'hui beaucoup plus abondant, notamment en Provence. Même la rare chouette de Tengnalm, présente dans les forêts bourguignonnes, n'apparaît plus menacée depuis que les forestiers acceptent de laisser sur pied quelques vieux arbres

Des soixante comples de vautours fanves dénombrés dans les Pyrénées françaises, an plus bas, on est passé à trois cents couples, auxquels il faut ajouter plus d'une centaine d'individus réintroduits dans les Cévennes (23 naissances en 1993), en attendant une prochaine réintroduction dans le

Diois (Drôme). Le vautour moine

vient aussi d'être réintroduit dans les gorges de la Jonte, mais il n'est pes encore fixé. Le vantour percnoptère, qui reste très menacé dans tout le Sud-Est, a spontanément fait sa réap-parition dans les Cévennes. Quant au puissant gypaète barbu (le Monde du 31 mars), il compte huit couples en Corse, une quinzaine dans les Pyrénées et deux couples fixés dans les Alpes après réintroduction.

Tons ne sont pas saufs, cependant L'aigle de Bonelli, régulièrement décimé par les électrocutions accidentelles sur pylône EDF (comme le vantour fauve ou la cigogne), ne compte toujours qu'une vingtaine de couples dans le Midi. Il ne subsiste plus dans la Crau qu'une dizaine de couples du petit faucon crécerellette, victime de la disparition des sauterelies. Quant an busard cendré, dont on dénombre encore deux milliers de couples en France, il reste très menacé sur le plan mondial, puisque l'Hexagone est sa dernière grande colonie. Et l'on n'a toujours pas trouvé le moyen de limiter l'hécatombe des rapaces nocturnes sur les routes. Le prélèvement automobile, ajouté à la disparition du bocage et des arbres creux, menace très sériessement la survie de la chouette chevêche, ce joli petit oiseau dont les Grecs avaient fait l'emblème d'Athéna, déesse de la sagesse.

 On pourra aussi consulter le guide intitulé Oiseau de proie, publié en 1992 aux éditions Atlas (125p., 120 F), où sont décrits exclusivement les

minale. Un texte incitatif qui définit

# Les pionniers des soins

Les équipes pluridisciplinaires qui accompagnent le malade en fin

PITAL PAUL-BROUSSE à Villejuif, en banlieue parisienne. Un alignement de bătiments des années 30 en brique rouge. L'un d'eux a accou-ché d'un appendice, sorte d'Algeco l'unité de soins palliatifs. Un lieu volontairement étudié pour offrir une médecine différente à des natients atteints d'une maladie notentiellement incurable.

Etrange espace où l'on se sent ailleurs. La moquette bleue saute aux yeux. La verrière accueille toute la lumière du jour. Des murs en pierres apparentes, d'autres en béton brut, des tuyaux à la Beaubourg. Dix chambres dont sept occupées, la plupart par des cancéreux. Les nortes sont ouvertes. « C'est le choix des malades », précise une infirmière, qui a passé dix bonnes minutes dans la chambre de Sylvain, atteint du sida, pour trouver la sta-tion de radio tant désirée. Mainte-nant, il faut le convaincre de prendre un petit déjeuner. Il est pourtant dix heures passées. Pas question de faire une entrée tonitruante à six

garni d'un café tiède et de queiques

L'infirmière attend le temps qu'il faut au pied du lit de Sylvain, « Gázeaux secs et lait chand », dit-il d'une voix cassée. Il a décidé, il a choisi. Une médecine à la carte que Marie-Jeanne Dien, surveillante du service, résume ainsi : «Si un patient veut prendre trois bains par jour et manger à minuit, libre à lui.» Séance de kinésithérapie dans une autre chambre. « Et un. et deux, et trois. La coordination des pieds, bon-jour!» plaisante la kiné. «Faites comme vous le sentez. Vous avez bougé, c'est bien. » Carotte, le chien du docteur Michèle Salamagne, responsable de l'unité, se promène. Personne ne songe à ramasser son os en plastique orange qui trône an milieu du couloir. « C'est la mascotte de l'unité », explique M= Dien. « Les malades le réclament. Il participe à sa manière au travail d'ac-

Le docteur Michèle Salamagne dirige l'unité de soins palliatifs (USP) depuis sa création en février 1990 par l'Assistance publique de Paris. Anesthésiste pendant dix-huit ans, elle sera confrontée à la souffrance des malades. «A cette époque, on ne savait pas traiter la douleur. Chacun bricolait dans son coin. Les médecins considéraient que soulager la souffrance n'était pas une tâche

noble. » Un cheminement personnel, des rencontres, la disparition brutale de proches ont conduit Michèle Salamagne à travailler avec le doc-teur Renée Sebag-Lanoë, chef de service de gérontologie à l'hôpital Paul-Brousse. « Les soins palliatifs, c'est la prise en charge de la souffrance physique, psychologique et spi-rituelle du malade. C'est l'accompa-gner jusqu'au bout avec sa famille pour lui permettre de se réaliser dans les meilleures conditions. C'est une aide à mieux vivre jusqu'à la mort. »

#### « Cure » et .care.

Pourquoi cet état d'esprit a tant de mal à trouver des relais aussi bien dans le monde médical que chez les décideurs institutionnels? 520 000 Français meurent chaque année. 70% des décès ont lieu en institutions alors qu'il y a encor vingt-cinq ans 7 personnes sur 10 mouraient chez elles. La mort survient chez des personnes de plus en plus âgées. 75 % meurent après 65 ans, 60 % après 75 ans selon l'INSERM. « La mort normale, c'est celle du très grand vieillard. La bonne mort, c'est une mort rapide, propre, indolore, ironise Geneviève Laroque, présidente de la Fondation nationale de gérontologie et de l'Ins-titut de l'enfance et de la famille. Inversement, mourir avant l'heure, c'est scandaleux.

C'est dans ce contexte que le mouvement des soins palliatifs s'est développé en France dans les années 80. Avec vingt-cinq ans de retard sur les pays anglo-saxons. C'est le temps du militantisme, du bénévolat, des mouvements associatits. Médecins, infirmières, psychologues partent se former en Grande-Bre-tagne ou au Canada. Aux quatre coins de la France, il y a des « fous » - l'expression est du docteur Lassaunière, de l'Hôtel-Dieu -qui réfléchissent à une autre approche du malade, acceptent de remettre en cause, avec humilité, la toute-puissance d'une médecine

Les médecins sont formés à guérir uniquement. Mais soigner? Toute la dimension du soin, du « care » en anglais, est abandonnée au profit du « cure ». Les bonnes volontés, le travail anonyme de certains soignants ne suffisent pas. Tabous et idées reçues sont de la résistance. Des blocages de toute nature sont repérés aussi bien dans la société que dans le monde médical et universitaire. La conception des soins palliatifs bouleverse au plus profond de soi l'approche de la mort et de la douleur. Et personne n'y est préparé : ni les malades ni, encore moins, les

nale d'une maladie, le corps médical a tendance à les opposer aux soins curatifs. Les soins palliatifs sont percus comme un échec de la médecine et de son savoir. Confrontés à une maladie incurable, les medecins rencontrent des problèmes d'éthique : achamement thérapeutique, euthanasie passive, euthanasie active? Face à cette angoisse du soignant, les soins palliatifs constituent une voie médiane. « C'est ce qui reste à faire, quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire », disait le docteur Thérèse Vanier, du Saint Christopher's Hospice de Londres.

L'esprit des soins palliatifs touche aux questions essentielles et dérange une organisation bien établie. L'équipe est pluridisciplinaire. Elle dialogue, communique, soutenue dans sa démarche par un psycholocans sa démarche par un psycholo-gue. Une conception de travail hos-pitalier toujours revendiquée à cor et à cri par les infirmières. « C'est dans notre service que l'absentéisme est le plus faible. L'unité, depuis son ouverture, fonctionne avec la même équipe, constate le docteur Jean-Yves Camberlin, responsable de l'unité de soins palliatifs de l'unité de soins palliatifs de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital universitaire de Paris. El pourtant le toux de décès de nos malades est de 3 à 4 par semaine. »

#### Disparités

considérables Cette perte de pouvoir, peu de médecins sont prêts à l'accepter. Alors ils disent : « Les soins palliatifs, on sait faire. » Or beaucoup ne savent pas comment prendre en compte la souffrance des malades graves, parler un langage de vérité avec la famille, élaborer un projet de soins, même si l'espoir de guérison

Seulement 30 % des Français reçoivent un traitement adapté. Un cancérologue sur deux et six généra-listes sur dix reconnaissent ne pas utiliser les traitements contre la douleur (1).

Les pouvoirs publics ne pouvaient faire l'impasse sur un tel enjeu de santé publique. La direction générale de la santé publique le 26 août 1986, une circulaire relative à l'organisation des sains et à l'accompanisation des sains et l'accompanisation de l'accompanisation de l'accompanisation de la saint public de l nisation des soins et à l'accompa-gaement des malades en phase ter-

clairement la fonction des unités de soins palliatifs : des pôles de référence en matière de recherche, de formation et de soins. Le mouvement est reconnu, mais l'administration ne lui donne aucun moyen ne plante pas du soin palliatif comme on plante de l'orthopédie, commente Geneviève Laroque (2). Il faut une maturité collective. On ne planifie pas un état d'esprit. On ne peut qu'encourager sa diffusion. Plus récemment, la loi hosnitalière de juillet 1991 fait explicitement référence à la mission d'accompagnement des malades : « Le service hospitalier dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou polliatifs que requiert leur état et veille à la continuité des soins. » Il est dit aussi que « l'équipe soignante doit appor-ter un soutien à la famille afin de l'aider dans la phase difficile qu'elle traverse et lui permettre de jouer son

rôle auprès du mourant ». Dix ans après, les « fous » des années 80 sont toujours des pion-niers. En 1993, 32 unités de soins palliatifs, dont 6 mobiles, sont implantées, ce qui représente 356 lits avec une capacité d'accueil de 5 000 patients. Par comparaison, la Grande-Bretagne prend en charge 40 000 patients. Disparité des moyens financiers et humains, répartition inégale sur le territoire, prudence des administrations de tutelle : le paysage des unités de soins palliatifs est anarchique.

Une structure de soins palliatifs n'est présente que dans onze des vingt-deux régions françaises. Entre les unités implantées, les inégalités de ressources sont parfois criantes. Tout dépend de l'administration de tutelle. « Comment assumer les mêmes missions, quand on n'a pas les mêmes moyens? », se demande le docteur Camberlin, de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital universitaire international de Paris. « Notre psychologue est à mi-temps. Il lut est impossible d'offrir aux familles un suivi de deuil. Les infirmières se forment sur leur temps de repos. Quand c'est sur leurs heures de travail, elles ne sont pas remplacées. Aucune évo-luation des besoins du service n'a été faite. Aucune norme n'a été définie pour qu'une structure de soins palliatifs réponde avec qualité aux trois objectifs de la circulaire de 1986:

Veza.... The Royal Control 21. ⊊<u>%:ze</u>. -C: 22: ٠٠ ترة عجيت ಪ್ರಕ್ರಿಸಿ Time ... \$E ≥ == : -- ... FEE CILE E = 12

EMER CONTRACTOR energy of 15 12 12 PE THE TOTAL Feet 12 . 100 x and the least AND RESERVE

recherche, soins et formation.

aspects neuropsychologiques Robert Dantzer, directeur de l'unité Neurobiologie intégrative, Inserm U 176, Paris.

Animation: Bruno Rivals, directeur de la Communication, groupe Quotidien Santé.

Conférence

cité des Sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris. Métro Porte de la Villette. Informations (1) 40 05 73 32

AN-EL-HAGAR (en arabe Tanis-les-Pierres) est un tell informe et énorme (3 km de long, 1,5 km de large, 32 m de hant). Certes, il a été fouillé à de nombreuses reprises de la début du div. neuvième et de la certe de la companyième et de la certe de la companyième et de la certe de dix-neuvième siècle et on y a trouvé, notamment, des tombes royales relaont été montres à Paris en 1987 (le Monde du 27 mars 1987). Mais en fait on n'a fouillé qu'une petite partie du site au nord du tell. Les archéolo-gnes de la Mission française des gues de la Mission française des fouilles de Tanis, dirigés d'abord par lean Yoyotte (actuellement professeur au Collège de France) et maintenant par Philippe Brissaud, ingénieur de recherche à l'Ecole pratique des hautes études (EPHE), ne savaient donc qu'avec une certaine imprécision par où ils devaient continuer l'étude de ce site gigantesque, dont ils ont repris la fouille, depuis 1964, grâce aux subsides du ministère des offaires étrangères et de l'EPHE.

Comme leurs collègues français Pavaient déjà demandé, dans le cadre du mécénat technologique d'EDF, pour le site de Saqqarah qui couvre des dizaines d'hectares (le Monde du 1º juin 1988), les archéologues de Taris e cont des circultats à des réc Tanis se sont donc adressés à des géo-physiciens d'EDF et de la Compagnie physiciens of EDF et de la Compagnie de prospection géophysique française (CPGF). A Sacqarab, les prospections géophysiques avaient: permis de retrouver les bases des pyramides des deux reines de Pepi le (aux alentours de 2300 avant Jésus-Christ). A Tanis, elles ont localisé en 1988-1989 une etructure tranégolidale (un temple d'Anon d'Ope?), en 1990 un temple d'Anon d'Ope?), en 1990 un temple (d'Horus?), découvertes qui ont eu pour conséquence indirecte de mettre

troisième période intermédiaire qui a mis fin au Nouvel Empire à partir de 1070 avant Jésus-Christ), sauf le temple attribué peut-être à Horus, qui est gréco-romain. Ils sont d'autant plus intéressants qu'on connaît peu de nécropoles populaires et peu de villes de cette époque de l'Egypte antique.

Avant même ces découvertes, on savait que l'histoire du site de Tanis est un vrai roman. Le site est connu depuis le début du dix-huitième siè-cle : en 1722, en effet, il a été identi-fié par le R. P. Claude Sicard comme étant celui de l'antique Tanis citée dans la Bible parmi les «camps de travail» on les Hébreux – avant de s'enfuir d'Egypte (vers le treizième siècle avant notre ère?) - étaient contraints de faire des briques. Les savants de l'expédition d'Egypte (1798-1801) ont dressé, avec une précision remarquable, le premier – et seul jusqu'en...1985 – plan du site et out signalé les pierres monumentales qui en émergement.

#### Partout le nom de Ramsès II

Les fouilles faites au dix-neuvième siècle et pendant la première moitié siècle et pendant la première monté du vingtième siècle, y compris celles de Mariette, le créateur de l'Organisation des antiquités de l'Egypte en 1858, et celles de W. M. Finders Petrie, le grand archéologue britannique, ont mis au jour d'innombrables statues, pierres sculptées et autres vestiges portant pour la plupart le nom de Ramsès II (1290-1224). Tanis était donc Pi-Ramsès, cavitale du delta donc Pi-Ramsès, capitale du delta construite par ce grand pharaon.

Cette identification semblait d'avpour consequence indirecte de mettre au jour en 1991 une nécropole populaire et en 1992 une ville.

Tous ces vestiges datent des XXIII pour contrôler le commerce avec le et XXIII dynasties (c'est-à-dire de la la la poussée

royaume au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, sous la XXI dynastie, mais elle n'était plus qu'une métropole importante sous la XXII dynastic, qui avait transfèré sa capitale à Bubastis (ou Tell-Basta, l'actuelle Zagazig).

Pour la plupart des égyptologues, Tanis n'était pas que Pi-Ramsès. Elle était aussi Avaris, la capitale des Hyk-sos, ces envahisseurs abhorrés venus sos, ces envansseurs abnortes venus d'Asie mineure ou «de la mer», responsables de la deuxième période intermédiaire (entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire, c'est-à-dire vers 1785-1580), ces deux siècles de chaos et de domination étrangère. Logiquement, les Hyksos avaient dit vouloir ment, les Hyksos avaient du vouloir ment, les Hyksos avaient du vouloir ments de les Pertièmes ancrer leur puissance dans l'extrême nord-est de l'Egypte, relativement proche de leur région d'origine.

Pourtant, des le dix-neuvième siècle, quelques archéologues, très mino-ritaires, suivis au début du vingtième siècle par le Britannique Alan Gardi-ner, avaient fait remarquer que le site de Tanis n'était pas sur la bonne branche du Nii pour commercer ou contrôler les échanges avec l'Asie mineure et ne pouvait donc être ni Avaris ni Pi-Ramsès.

L'égyptologue français Pierre Mon-tet, qui a fouillé Tanis de 1928 aux années 50, a toujours été persuadé de l'unité de lieu pour Avaris, Pi-Ramsès et Tanis. Il a continué à l'être bien que d'autres archéologues aient découvert, des 1928 à Qantir (à 20 km au sud de Tanis), des carreaux vernissés ramessides semblables à ceux qui convraient les murs des

Persuadé qu'il était à Avaris, Pierre

permanente des peuples d'Asie mineure. Cette opinion était appuyée, en outre, par des fragments des écrits de l'historien Manéthon, Egyptien écrivant en grec aux alentours du troisième siècle avant notre ère. Selon Manéthon, Tanis était la capitale du Manéthon, Tanis était la capitale du son actif la déconverte de très nombreux vestiges et surtout, en 1939, celle des tombes partiellement inviolées des pharaons des XXII et XXIII dynasties Psousennès I" et Osorkon II, ainsi que, en 1946 de celle du général Oundebaounded, favor de Psousennès I". Mais il ne s'est jamais intéressé au site de Qan-

#### Qantir + Tell-Daba = Pi-Ramsès + Avaris

Ce sont des archéologues autri-chiens et allemands qui ont élucidé le mystère par leurs travaux sur les sites jumeaux de Qantir et de Tell-Daba : Qantir est Pi-Ramsès et Tell-Daba est Avaris. Les deux sites sont tellement proches l'un de l'autre que l'on peut dire que Pi-Ramsès a succédé à Avaris. Et ce sont les monuments de Pi-Ramsès que l'on a déménagés pour les réemployer à Tanis sous la XXI dynastie. Dans ce delta dépourvu de pierres, rien n'était plus tentant que de réutiliser celles de monuments abandonnés et pas tellement éloignés! Les transports ont dû être facilités par les innombrables voies d'eau du delta.

Pi-Ramsès avait été faite comme réplique de Thèbes, la capitale de Haute-Egypte et le siège de grands temples nationaux, dont ceux de Kar-nak et de Louxor. Tanis était donc aussi la réplique, mais de seconde main pourrait-on dire, de Thèbes-Karnak dans le delta, et il est même possible qu'on y ait apporté des élé-ments venant de Thèbes-Karnak.

En tout cas, on sait maintenant que

Amon de Louxor. En outre, les fouilles de 1988 ont montré que ce temple a été démonté (et non détruit) et que les «déménageurs» antiques ont pris grand soin de laisser les traces de ce substitut du temple de A mi-chemin entre le grand temple

1991 un bloc portant une inscription décrivant l'offrande que fait le pha-raon Amenemopé (XXIs dynastie) à

d'Amon de la partie nord et le temple

1799, les très modestes restes d'une «colonnade». Il s'agit en fait des pas de falaise dans le delta pour y reuser des tombes royales analogues à celles qui sont nichées à Thèbes dans les falaises de la rive gauche du Nil. Mais, faute de mieux, on a installé les tombes royales de Tanis dans les patres de calles de la rive gauche du nil. bases des colonnes d'un très grand (près de 300 m de côté pour son enceinte) temple d'Horus grécoromain, dont la porte est à l'est, comme il convient au sanctuaire d'un dieu lié au soleil levant. Rappelons la pente naturelle sableuse du site. Psousennès la, d'ailleurs, s'est bien que le temple d'Amon de Karnak a, gardé de faire araser la modeste topo-Tanis, la porte vers l'ouest. Rappelons graphie du tell : l'enceinte qu'il a fait construire suit cette topographie. aussi qu'à Tanis, à partir de la XXXº dynastie (quatrième siècle Tanis étant la réplique de Thèbes, avant notre ère), Horus est devenu en

les archéologues pouvaient espérer trouver un temple dans la partie sud importance presque l'égal d'Amon. En 1991, au nord du temple du site, paisque le temple de Louxor est au sud de celui de Karnak. Les archéologues devaient étendre le d'Amon d'Opé, a été trouvée une nécropole populaire contenant de champ de leurs investigations. D'où les prospections électromagnétiques, petits objets usuels. L'année dernière enfin, sous et autour du temple attriqui ont permis de localiser tout au bué à Horus, c'est la ville de la troisud du site le temple attribué avec quelques raisons à Amon d'Opé, c'est-à dire au dieu Amon dans la perpresque unique à ce jour - qui a été identifiée et qui, par bonheur, n'était pas reconverte d'une ville plus sonnification qui lui est particulière à Louxor, A Louxor comme à Tanis. ces temples d'Amon sont crientés nord-sud. On a aussi retrouvé en

permettent sans nul doute de mieux comprendre Tanis. Mais le site est très loin d'être épuisé : à l'automne prochain, les travaux de la Mission française des fouilles de Tanis vont reprendre. Cette fois pour essayer de délimiter l'extension de la ville de la troisième période intermédiaire et de voir comment se faisait la transition entre l'agglomération et la nécropole.

d'Amon d'Opé, on connaissait, depuis

YVONNE REBEYROL

# Les pionniers de

de vie sont enfin reconnues

Même constat à l'USP de Paul-Brousse, qui est pourtant la vitrine de luxe de l'Assistance publique de Paris. Le docteur Salamagne avoue qu'elle manque de temps pour faire de la recherche, que toutes les demandes de stages ne peuvent être satisfaites et que, pour l'accaeil des malades du sida, « on en est encore à l'ère préhistorique ». L'enseignement et la formation des soignants sont au cœur du problème. Les études médicales ignorent les soins palliatifs, les traitements de la douleur, les questions d'éthique. Une des solutions serait la mise en place d'une USP dans chaque hôpital universitaire pour que tous les malades, dans tous les services, puissent bénéficier à la fois de soins palliatifs et de soins curatifs par un rsonnei formé. En attendant cette évolution, ce sont les unités de soins palliatifs qui suppléent à cette absence de formation, notamment les unités dites mobiles.

#### Comme une conversion laique :

C'est sur ce modèle que fonctionne l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu, conduite par le docteur Jean-Michel Lassaunière depuis sa création en 1989. A la demande des services de l'hôpital, médecins, psychologues, kinésithé-rapeutes interviennent pour soutenir les malades en fin de vie et aider les soignants à mieux affronter leur angoisse. L'action d'une unité mobile autorise la continuité des soins là où le malade est traité. La collaboration sur le terrain avec le personnel soignant permet d'engager le dialogue sur la fin de vic. Ces contacts répétés atténuent les réticences : « C'est un travail de longue haleine. Il faut y croire, se sentir touché par la souffrance de l'autre, qu'il soit soignant ou malade», explique le docteur Lassaunière. Je le vis comme une conversion lai-

William Sraiki, le kinésithérapeute de l'équipe, entreprend une étude de faisabilité sur la musicoetuae ae iaisaouite sur la musico-thérapie. « l'ai besoin de tester cent patients, dit-il. Sur huit chefs de ser-vice consultés, quatre m'ont répondu que ça ne les intéressait pas ! Alors qu'aux USA on a constaté une dimi-mitine USA on à constaté une diminution de 20 % de la consomi d'antalgiques chez les enfants malades qui écontent de la musique. Ce genre d'expérience est un bon moyen de mesurer le degré d'inté-

palliatifs .....

gration de la notion de soins palliafifs à l'hôpital / » admet-il. Du fait essentiellement du nombre sans cesse croissant de malades atteints du sida, l'Assistance publique de Paris en coordination avec la direction des hôpitaux a décidé de créer, pour 1993, dix équipes mobiles de soins palliatifs. « Les services de maladies infectieuses sont en détresse. Manque d'effectifs, stress terrible pour les soignants qui voient mourir des jeunes de leur âge, explique M. Bez, de la direction des hôpitaux. La mission de soutien des equipes de soins palliatifs est une urgence.» L'administration se heurte au problème du recrutement. Où et

comment trouver des soignants préparés aux soins palliatifs ? Illustration dramatique du cercle vicieux qui tourne autour de l'absence de formation. Les réactions ne se sont pas fait attendre. « J'admets le rôle éducatif des équipes de soins pallia-tifs dans des services où il y a peu de morts, explique David Khayat, chef de service de cancérologie médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais chez moi, on fait du soin palliatif en direct depuis des années. Je n'al besoin de personne. Je crois qu'il est plus difficile de mettre au point une chimiothérapie que de soulager la douleur physique et morale d'un malade.»

Ce discours illustre le chemin restant à percourir pour supprimer la confusion qui règne autour de la notion même de soins palliatifs. Dans son rapport sur « Les soins palliatifs et l'accompagnement des malades en fin de vie » remis le 8 mars dernier au ministère de la santé, le docteur Delbecque écrivait: « La formation est une chance. Elle seule peut aider à libé-rer les malades d'un système médininistratif qui pourrait devenir totalitaire, à donner des cles aux professionnels, à rendre à la famille toute sa place. Il s'agit de protéger

**NATHALIE BRIOT** 

(1) Enquête nationale sur la donieur cancéreuse auprès de six cents généralistes et trois mille cancérologues en janvier 1992 : « Actualités de la maladic cancé-

(2) Gen groupe de réflexion Aides aux mouvants, dont les conclusions sont reprises dans la circulaire de 1986.

# **Découvertes** par électromagnétisme

EDF. Pendant longtemps il a ∢ausculté > les barrages pour V repérer les moindres zones de faiblesse, fissures microscopiques ou déformations infimes. Maintenant, il travaille surtout sur les sites archéologiques pour guider les recherches des archéologues. Quand ceux-ci ont des sites de plusieurs hectares ou de plusieurs dizaines d'hectares à fouiller, ils ne savent pas trop dans quelle zone ils doivent implanter leurs e trous > suivants. Et d'autant moins que les grands sites archéologiques sont bien souvent des tas informes faits du mélange de ruines, de débris hétérogènes, de déblais de fouilles antérieures, de sédiments accumulés au cours des

Aussi les archéologues fontils appel de plus en plus aux géophysiciens dont les méthodes non destructives sont - souvent - capables de repérer dans le sous-sol des structures bizarres faisant contraste avec les terrains environnants. Et d'autant plus qu'EDF a mis en place, sous la responsabilité de Marc Albouy, un cadre spécial de mécénat technologique et scientifique qui permet aux archéologues, toujours à court d'argent, de faire appel à des techniques très sophistiquées.

#### à frire »

Il existe plusieurs méthodes géophysiques qui permettent d'ausculter le sous-sol. A Tanis, les spécialistes d'EDF et de la Compagnie de prospection géophysique française ont utilisé la méthode électromagnétique, celle-là même qui a tent servi, après la seconde guarre mondiale, au déminage, mais qui a été beaucoup perfectionnée au cours des (presque) cinquante dernières années. Les appareils (autrefois appelés « poêles à frire » en raiau début) ont un double rôle : d'une part, ils créent un champ électromagnétique très local que les hétérogénéités du proche sous-sol (sables/limons; pierres appareillées et sables rapportés/ limons, par exemple) perturbent, c'est-à-dire qu'elles modifient la résistivité de ce sous-sol; d'autre part, ils captent ce champ et ses perturba-

#### Structure en forme de trapèze

La forme des anomalies ainsi détectées dans le sous-sol est capitale : un angle droit, que la nature no fait quasiment jamais, annonce à peu près à coup sûr une structure cachée.

Les géophysiciens craignaient qu'à Tanis les sols salés du delta ne brouillent tout puisque le sel est bon conducteur des courants électriques. Pourtant les tests, faits en 1987 dans la zone nord du site déjà connue, ont été très prometteurs.

Dès 1988-1989, la méthode éjectromagnétique, complétés par des sondages électriques. a repéré sous l'extrémité sud du site une structure en forme de trapèze : une enceinte de briques crues (bonne conductrice) et la base d'un temple (mauvaise conductrice).

Au cours des années suivantes, ce trapèze a servi de point de départ pour un grand profil allant vers les pentes menant au temple d'Amon de la zone nord et passant aux alentours de la « colonnade » déjà connue. Alnsi a-t-on trouvé en 1990 le temple attribué à Horus ; en 1991 la nécropole populaire (cette année-là, on a aussi précisé les structures du temple de Mout connu depuis 1929); en 1992 la ville des XXII et XXII dynasties.



# LE 46° FESTIVAL DE CANNES

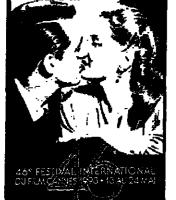

Il est difficile d'être présenté en même temps au'un chef-d'œuvre, c'est la mésaventure qui est arrivée au film de Puppi Avati, Magnificat, projeté après la Leçon de piano de Jane Campion, grande favorite de ce festival pour la Palme d'or. La Quinzaine des réalisateurs est à mi-parcours. On y a remarqué Ashley Judd, la vedette du film de Victor Nunez, Ruby in Paradise.

#### **JOUR ET NUIT**

# Casquette

par Michel Braudeau

Le plus sûr moyen d'avoir des fleurs pour son anniversaire, c'est encore de se les envoyer soi-même et, dès le matin, de s'embrasser dans la glace en se disant «Oh?, que je m'aime?...» En cela tous les festivals se ressemblent et se félicitent chaque année d'être encore là comme la dernière fois. Il est vrei qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut durer dans ce domaine, ceiui de la beauté, de l'éphémère, de la ruine. Donc on se réconforte périodiquement d'être encore

Ce phénomène de narcissisme en légère surchauffe est partagé tout naturellement par les festivaliers (repérables à leur carte d'accréditation plastifiée en sautoir) et par les indigènes cannois qui viennent célébrités. Tous rivalisent de coquetterie tapageuse, tous se regardent, se congratulent, se photographient à tour de rôle.

On s'interviewe entre soi et soi, on se pose les bonnes questions ou les perfides. On se renvoie les ascenseurs, par-fois en ayant coupé les câbles. On se télévise. Le Festival dispose d'une station de télévision qui diffuse dans le Palais, les hôtels, toute la ville de Cannes, les horaires, les images du jour, les conférences de presse et surtout la montée des marches de la séence du soir.

La séance habillée et la montée des marches constituent un rituel qu'un ethnologue pourrait étudier avec intérêt. Ces marches qui commencent sous le dais, tapissées de rouge, et s'achèvent au balcon de la terrasse où se tient le délégué général, font rêver les badauds. Ce sont les marches de la gloire. Avant chaque projection, elles figurent, dorées sur l'écren, le logo du Festival 93. Un des problèmes esthétiques du Palais a longtemps été le grand pan de mur jaune pas très proustien au-dessus de ces marches. Un rectangle de béton crépi blen

fl y a deux ans, on l'a revêtu d'un panneau de photos. L'an demier, en hommage posthume, Mariène le masqua de son seul visage. Aujourd'hui, c'est Guy Pellaert (auteur de Rock Dreams) qui l'a recouvert d'une vaste fresque où l'on retrouve dix-huit metteurs en scène connus, Welles, Tati, Fellini, Bunuel, entre autres, dans un tourbillon de couleurs un peu retatouille. Toujours mieux que le gros pan de mur jaune, le fronton, comment ça s'appelle, au fait? C'est Gill Jacob qui livre le mot précis, en confirmant, très britannique : «Désormais, nous allons vers un habillage de la casauette. 3

QUINZAINE DES RÉALISATEURS

## Entre la modestie et l'ironie

La survie au quotidien est le thème récurrent de la plupart des films

s'est ouverte sur une leçon de modestie. The Snapper, de Stephen Frears, est un petit film, réalisé pour la télévision. C'est pourtant l'exemple d'une des bonnes façons de faire du cinéma, Le réalisateur a expliqué com-Le réalisateur a expliqué com-ment il avait voulu s'effacer der-rière le scénario que Roddy Doyle a tiré de son propre roman, com-ment il s'était systématiquement rendu aux avis de ses acteurs irlandais. « Tout le monde en savait plus que moi », a dit Frears (le Monde du 13 mai).

La Quinzaine des réalisateurs

Il fallait pourtant quelqu'un pour organiser ce gai savoir, pour montrer en images et en mouvements la vie d'une banlieue ouvrière de Dublin, le mot important étant ici « vie ». A partir d'une situation qui d'habitude relève plutôt du mélodrame – une femme tombe enceinte et jeune femme tombe enceinte et refuse de révéler le nom du père, - Frears mène son film en toute

Les dialogues impeccables de Roddy Doyle relèvent de la comé-die populaire, et les acteurs s'en donnent à cœur joie. Dans le rôle du père désarçonné mais pas abattu, Colm Meaney fait merveille. Et le réalisateur veille comme un bon génie écartant les démons qui menacent souvent ce genre de projet. Le sentimentalisme, la condescendance et le misérabilisme sont restés aux portes de Barrytown, le fambourg où se déroule le film. C'est sans doute l'essence de la manière Frears, qu'elle s'applique aux gays londoniens ou aux aristocrates français: donner suffisamment d'espace aux personnages et à leurs histoires pour que le film qu'ils portent en eux s'accom-

Arrivée à mi-parcours, la sélection proposée cette année par la Quinzaine peut dans l'ensemble se mesurer à l'aune de The Snapper. Réussis ou pas, ces films témoigneat tous, à une exception près, d'une méfiance extrême à l'égard des grandes idées et préfèrent, plutôt que les combats d'hier, montrer la survie au quotidien. L'exception, c'est Padma Nadir Bahji (le Batelier de Padma), long film ambitieux du cinéaste bengali Goutam Ghose. On y découvre la vie d'une communauté de pêcheurs au bord du golfe du Bengale, à l'endroit où la rivière Padma se jette dans la mer. Situé avant la partition de l'Inde, le film de Goutam Ghose veut tout dire sur ces hommes et veut tout dire sur ces home ces semmes: leur travail, leurs amours, leurs croyances, leurs espoirs. Filme avec un lyrisme tous deux également vivants. I grave, Padma Nadir Bahji souffre Love a Man in Uniform, du Cana-

d'une construction dramatique répétitive et déconcertante, Ces obstacles à la bonne intelligence du film l'empêchent de devenir l'épopée qu'il voudrait être, le laissent bancal, et pourtant digne d'attention.

Mais ailleurs, aux Etats-Unis, en Europe, à quoi pourrait servir le lyrisme? On sait déjà (le le lyrisme? On sait dejà (le Monde du 16 mai) que le Roumain Nicolae Carantil a été vacciné contre l'épopée et que ses Dimanches de permission relèvent plutôt du recueil d'histoires drôles à l'usage des désenchantés. De l'autre côté du Danube, en Hongrie, Ildiko Szabo n'est pas plus optimiste, simplement beaucoup moins amusante. Meurtres d'enfants est filmé en noir et blanc, avec un souci du cadrage et de la lumière qui rappelle certains clips britanniques.

Le but est sans doute de mettre un pen de distance entre la camera et les horreurs qu'elle filme : des vies d'enfants brisées les unes contre les autres dans une banlieue au bord du vieux Danube glauque. Mais cet esthé-tisme ressemble tellement à de la complaisance que l'on finit par se moquer de l'intention initiale. Seul le résultat compte et; ici, il est extrêmement déplaisant.

#### Une réjouissante satire canadienne

Sombras en una batalla (Des ombres dans une bataille), de Mario Camus, est la chronique d'un autre désenchantement, espagnol. Carmen Maura incarne une vétérinaire qui vit dans un petit village près de la frontière avec le Portugal. Sans que les mots GAL ou ETA soient jamais prononcés, il apparaît très vite que la vétérinaire est venue fuir son passé dans ce coin perdu et que le passé, sous la forme de tueurs des deux bords, viendra l'y chercher. Le scénario convenu, la retenue du ton, qui sirte avec la platitude, la grisaille élégante (le film est situé en hiver), arriveraient presque a faire oublier quelle actrice formidable peut être Carmen Maura. En revanche, on se souvient très vite de cette sensation d'ennui confortable, de frustration indéfinie qui viennent en voyant Sombras en una batalla. Elles vont d'habitude avec les dramatiques télévisées

Au moment où l'ennui comment la Quinzaine, la sélection a vaillamment traversé l'Atlantique pour en rapporter deux films très différents l'un de l'autre mais

appelle au cinéma un «happy

ending », une fin heureuse. Mais

on estompe vite cette triviale cer-

titude chez Jane Campion, intré-

pide pionzière qui sait si bien

ruser avec les frontières. Pour

naviguer délicieusement entre

l'existence de ce bonheur décrit et

le fantasme de ce bonheur détruit,

il suffit d'un piano sur une plage,

dien David Wellington, est une étude de cas : celui de Henry Adier, employé de banque, acteur de formation, qui décroche un jour un rôle de policier dans une série télévisée de dernière zone. Avec le rôle vient l'uniforme, avec l'uniforme viennent quelques aspirations à prendre les choses en main. Henry Adler est d'abord le cousin canadien et propre sur lui des psychopathes de Scorsese, chauffeur de taxi (pour la fascinachauteur de taxi (pour la tascina-tion pour les armes, la loi et l'or-dre) ou roi de la comédie (pour l'amour du cliché et des projec-teurs). Comme eux, il est incapa-ble d'aimer et de vivre dans le monde tel qu'il est.

Mais I Love a Man est aussi g l'une des satires les plus exactes et les plus réjouissantes de la télévision qu'on ait vues depuis un moment. Wellington a tourné pour son film quelques scenes de Crime Wave, la série pour laquelle son héros est engagé, et ces pastiches retrouvent tous les tics déplorables du genre, gyro-phares bleus dans la nuit et asphalte luisant. Et la folie de Henry Adler (interprété avec un peu trop de distance par Tom Mac Camus) prend des formes télévisuelles. On finit par se per-dre avec délice dans ce jeu de miroir où un acteur de cinéma incarne un homme comme les autres qui se met à se comporter comme un mauvais acteur de télé-

Ruby in Paradise, de Victor Nunez, s'en tient aux canons du cinéma indépendant américain. Le portrait de Ruby Lee Gissing (Ashley Judd), hillbilly du Tennessee qui fuit sa famille et vient chercher un vie meilleure à Pana-ma-City (Floride), est filmé à petites touches, avec une image à gros grain presque sous-expos comme pour signifier que l'Amé-rique, la vraie, se flétrit sous les lumières de Hollywood.

On sait bien que les choses sont un peu plus compliquées que ça, on s'aperçoit vite que le scénario n'est pas exempt de manipula-tions discrètes, avec ses échantillons représentatifs de personnages (une copine noire, une petite Blanche pas bien futée, la patrome distinguée qui embauche patronne distinguée qui embauche Ruby comme vendeuse). Mais tout ça n'a guère d'importance, il y a Ashiey Judd. Du moment où elle dit : « J'ai réussi à quitter le enceinte», de sa magnifique voix grave, elle prend la direction du film avec une grâce et une dignité

THOMAS SOTINEL

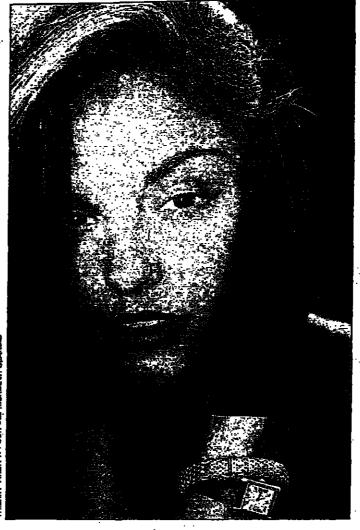

lundi 17 mai) répond en un français presque impeccable : « Tant pis si je fais des fautes, vous me corrigerez? >

Pour Ashley Judd, le défi de Cannes a quelque chose de rafraîchissant : Ruby in Paradise, ou l'odyssée intérieure d'une jeune fille silencieuse et solitaire qui fait sa vie dans une petite ville de Floride, repose presque entièrement sur elle – et c'est son premier film. « Je n'ai jamais eu peur d'aborder Ruby, dit-elle. En lisant le scénario, je me suis mise à pleuvoir, pardon, à pleurer... Dans une certaine mesure, Ruby me ressemble. Comme elle, je ma lève tôt, j'aime travailler. Moi aussi, j'aime bien être seule, j'ai habité dans une petite chambre d'hôtel – quoique, contraire-ment à Ruby, j'avais un petit lapin.... Et dans me famille, on a connu pas mai d'aventures, on a été pauvres, on l'a été moins... » Sa mère Naomi et sa sœur Wynona constituaient récemment encore l'un des duos vedettes de la musique country, les Judds (Naomi vient de se retirer pour raisons de santé, Wynona poureuit une carrière solo). « Mais même aux Etats-Unis, dit Ashley Judd, quand je passe une audition, je m'efforce de ne pas dire... qui je suis. Je suis... une actrice comme les autres. » La stratégie semble lui réussir. Elève, en Californie, du célèbre et

vénérable Sanford Meisner (qui fut aussi le professeur de Sydney Pollack et de bien d'autres), Ashley Judd appartient à une compagnie théâtrale « qui suit la tradition du théâtre socialement conscient, sinon engagé, du Theatre Group, auquel appartenait wood, nous présentons deux pièces, en alternance, sous forme de répertoire ». Personnage régulier dans le feuilleton télévisé Sisters, elle s'apprête à tourner avec Oliver Stone dans un film sur les Serial Killers.

HENRI BÉHAR

#### SÉLECTION OFFICIELLE / LA LEÇON DE PIANO, de Jane Campion MAGNIFICAT, de Puppi Avati

# Le secret d'une femme

Suite de la première page

Sous les costumes empesées du romantisme, et ses pulsions ardentes - jalousie, frustration, vengeance, mutilation - Jane Campion parvient ainsi, souveraine, à intégrer les leçons, les progrès (?) de la modernité.

Il y a dans la Leçon de Piano une maîtrise totale du style, du récit, la maturation aveuglante d'un talent qui a su se laisser le temps de grandir sans cesser de s'abreuver aux sources de l'enfance. Ainsi, messagère de tous les exquis désastres de la passion apparaît Flora, la fille d'Ada. Une quintessence de petite fille, qui trabit en jouant, un démon qui court dans la boue avec des ailes d'ange, le destin aux dents de lait.

La fin, les fins sont sublimes. Car il y en a plusieurs. D'abord Ada sur le batean qui s'en va, avec Baines, Flora, et le piano dont elle exige soudain qu'on le jette par-dessus bord. A nouveau, il ressemble à un cerceuil, une des cordes qui le retient s'enroule autour de la cheville d'Ada, elle plonge, elle aussi, elle coule, elle se noie. Elle remonte enfin, sa voix dit : « Quelle mort! Quel hasard! Quelle surprise!», sa voix interroge : « Ma volonté a choisi la vie?» C'est fini.

Non, on la revoit encore, elle apprend à parler, un voile noir sur le visage, elle porte un index

l'eau. Il suffit d'entendre ces vers de Thomas Hoods qui closent le film comme on ferme les yeux : «Il y a un silence où il n'y a jamais eu de bruit, il y a un silence où aucun bruit ne peut être, dans la froide tombe, sous de métal et frappe les touches l'eau profonde, profonde...» d'un nouveau piano, elle embrasse Baines. C'est ce qu'on

Difficile d'être présenté le même jour que la Leçon de piano. Injuste même. C'est ce qui est arrivé au Magnificat de Pupi Avati. C'est pourtant un objet beau, rare, un peu magique. Une incise d'essentiel dans l'œuvre de ce metteur en scène estimé et méconnu, jalonnée de beiles chroniques chorales et familiales. (Storia di rapazzi e di rapazze. Fratelli e sorelle). Magnificat se passe pendant la semaine sainte de l'an

puis de ce piano mort, au fond de

926 de notre ère, un bourreau et son aide, une courtisane enceinte, un seigneur agonisant, une novice de quatorze ans, convergent vers un monastère. L'an mille sans « médiévalismes » complaisants, un texte limpide, la pureté constante des paysages, la peinture à la fois modeste et forte. plausible, d'un temps où les vieux rites païens donnaient encore à la jeune soi chrétienne la vigneur de leurs sortilèges. Magnificat parle à tous, croyants ou athées, il interroge le silence. Mais c'est le silence de Dieu. Ce n'aurait pas dû être, lundi soir, celui de

DANIÈLE HEYMANN

Christian ZACHARIAS SCHUBERT jn.a. Vale: E. Ribet.) Orchestre

CALENDRIER

DES ADMINISTRATEURS

DE CONCERTS

de ST-PÉTERSBOURG TEMIRKANOV 20 h 30 50 F a 450 F ENGERER Rés. tél.: 49-52-50-50 (p.a. Valendeta Maskanglotz) **VENGEROY** GUTMAN Tchaikovski

OPÉRA de PARIS BASTRLE Orchestre Tarif : 40 F à 220 F Tél. loc. : 44-73-13-00 Mercrus de Paris

IMEATRE CHAMPS-ELYSES Marai 1- juin 20 h 30 Tél. Bés. : 48-62-50-50 40 E 2-30-0 TCHAÏKOVSKI 40 F & 290 F

de l'Opéra Dir. MYUNG-WHIN CHUNG RAVEL Quator

Orchestre National de France Les Années Vingt

Lundi 24 mai, 20 h 30 - Maison de Radio France, salle Olivier Messiaen

Krenek Jonny spielt auf

Chœur de Radio France Jeffrey Tate, direction

Location 42 30 15 16

Minus II-iesus

٠٠٠٠ ا وطور

THE THE

.....

3814

011789 e edna

ZH \* 2 - -

T. 2

---

77.7

a (金g), Ng gy

CES Z.L.

P130131-1

MUSIQUES

# Hoffmann au-dessus d'un nid de coucou

Louis Erlo met en scène Offenbach dans un asile psychiatrique

DES CONTES D'HOFFMANN à l'Opéra de Lyan

Le soir de l'inauguration (le Monde du 16 mai), Louis Erlo et Jean-Pierre Brossmann encadraient, sur la scène de l'Opéra de Lyon, Michel Noir et Jacques Toubon, le maire de la ville et le ministre de la culture et de la francophonie: le lendemain, le maire revient, accomnagné de Jean Nouvel, l'architecte du nouvel Opéra de Lyon. L'accueil de la saile est rude. Des balcons tombe la sentence: «On ne voit pas la scène à cause des rambardes!»; les cris, les sifflets, les onomatopées les plus diverses pleuvent sur Michel Noir. Elles redoublent lorsqu'il pré-

de notre envoyée spéciale

Après Barbier et Camé, qui en

tirèrent un épisode des Contes d'Hoffmann, le Marchand de

sable d'E.T.A. Hoffmann a ins-

piré à Charles Nuitter le livret du

ballet Coppesa, créé en 1870 à l'Opéra de Paris par Arthur Saint-Léon et remonté depuis

par maints chorégraphes. Franz,

aimé de Swaniida, s'éprend

d'une beauté aperçue à une

fenêtre. Il la croit vivante, ca

n'est qu'un automate construit

par le vieux savant Coppelius.

«Encore une histoire de pou-

pée l Je ne veis pas refeire une seconde Cendrillon la s'écrie

Maguy Marin, lorsque l'Opéra

de Lyon, toujours grisé par

l'énorme succès de sa Cendril-

lon (déjà deux cent quatre-

mande une nouvelle Coppelia

pour la réouverture du Nouvel

Opera. Elle accepte cependant la gageure. Se dit, fort juste-ment, que nous n'éprouvons

pius la même fascination que

nos ancetres pour les auto-

mates, et en trouve l'équivalent

actuel : l'image. Coppelia sera donc un de ces top-models sur

papier glacé, une star de cinéma, une chimère en deux

dimensions. Bonne idée de

Et la première partie du ballet fonctionne très bien, qui mêle à la « réalité » scénique un film projeté sur un grand écran inté-

gré au décor - des HLM un peu

sinistres, banlieue de n'importe quelle métropole d'aujourd'hui. Une bande de jeunes batifolent,

flirtent, jouent au ballon. Franz,

1 min of the 18 1 18

A 35

9

Tout rentre dans l'ordre.

Une Coppelia, entre magie et cabaret

Mais un grand rideau constitué de plaques métalliques grises tombe doucement. Les premières notes des Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach, peuvent résonner. La version présentée (les téléspectateurs ont pu l'apprécier en direct samedi 15 mai sur France 3, relayée par France-Musique) est si différente des nombreuses moutures de cet opéra laissé inachevé par le compositeur que le titre même est différent. Le public ne va pas voir et entendre les Contes d'Hoffmann, mais... Des contes d'Hoffmann. Ainsi l'a souhaité le musicologue américain Michael Kaye, qui a publié récem-ment la partition la plus complète et la plus autorisée. Louis Erio et son dramaturge, Michel Vittoz, ont ensuite effectué de nombreuses cou-

arrivé en vélo, apercoit à un bal-

con la blonde incendiaire (fil-

mée) : elle lui jette un livre, qui

atterrit « pour de bon » sur le

plateau. Montrant ingénieuse-

ment les personneges sous des perspectives différentes de la scène, le film permet aussi d'ac-céder à des lieux invisibles, par

exemple l'appartement de Cop-

pelius. Swanilda en a trouvé la

clé, elle y pénètre, contemple les photos géantes de sa rivale.

Le dialogue film-scène va continuer, car il y a chez Coppe-

lius un appareil de projection,

que mettent en merche Swa-nilda, puis Coppelius qui la

chasse, et enfin, Franz. Après une brève altercation, les deux

hommes s'enivrent au cham-

pagne et donnent libre cours à

leurs fantaames : vingt-quatre

Coppelia style poupée Barbie,

en tailleur rouge et hauts talons.

envahissent la scène, tortilient

du croupion, poussent des

éclats de rire suraigus, se dés-

habilient, sèment la pagaille.

Maigré d'amusants clins d'œil

au ballet classique (les Willis de Giselle ou les Ombres de la

Bayadère), cette seconde partie

vire à la revue de cabaret, la

dramaturgie et la chorégraphie s'affaiblissent, la vulgarité point.

dre ses distances avec la partition sucrée de Léo Delibes, le

Lvon Opéra Ballet confirme sa

virtuosité et son entrain, et

cette Coppella bon enfant, sans pretention, pourrait bien à son tour voquer vers le succès.

▶ Opéra de Lyon, les 22 et 28 mai, 4 et 7 juin, 20 h 30. Le 8 à 19 h 30. Festival de Montpellier, les 25 et 26 juin

SYLVIE DE NUSSAC

Mais Maguy Marin a su pren-

pures dans le texte établi par Kaye. En sorte que cette nouvelle version est le plus fidèle possible à la musque d'Offenbach et an livret de Carré... pour les passages qui ont été conservés. La représentation dure deux heures sans entrarte au lieu deux heures sans entracte au lieu des trois bonnes heures habituelles.

Les comes conservent le meilleur de la musique et mettent un pen d'ordre dans les situations théâtrales. Elles ont permis à Louis Erio de signer une mise en scène aboutie. Plongé jusqu'an cou dans l'opéra depuis quarante ans, cet homme de théâtre, qui dirige l'établissement lyonnais, y témoigne d'une enviable capacité de renouvellement et d'un sens du merveilleux étonnant. Erlo a choisi de faire évoluer les chanteurs et les figurants dans un asile psy-chiatrique. Cela n'a pas été du goût de tous. Une spectatrice vociférait : «Le metteur en scène à l'asile!» La salle hii intima l'ordre de se tuire.

# Mélange des époques et des styles

Du travail d'Erio nous retiendrons quelques scènes: Olympia (Nathalie Dessay) sortant de sa prostration pour danser et chanter; ses gestes envers ses compagnons d'asile si emplis de grâce qu'en retour ils l'embrassent, la caressent avec une doucenr illuminée; sa mort, lors-qu'elle se désertimée, con emplate. qu'elle se désarticule - on souhaiterait alors que la représentation s'arrête; les apparitions inquiétantes de José Van Dam (Lindorf/Coppelius) et de Gabriel Bacquier (Docteur Miracle/Dapertutto), leur affronte-

ment terrible; la prise de parole de Franz (Jacques Verzier), la légèreté d'elfe avec laquelle il tourne sur le plateau, son caractère enfantin, sa présence tour à tour source d'inquié-tude et de réconfort; le face à face de Stella (Lisette Malidor) et d'Anto-nia (Barbara Hendricks); tout le rôle d'Hôfimann (Daniel Galvez-Valsoles de force symbolisées corps que l'on devine derrière les murs de toile élastique.

Chaque image montrée par Erlo est belle, chargée d'un sens qui jamais ne pèse ni ne veut démon-trer. Sa direction d'acteurs permet de comprendre à livre ouvert les tourments des personnages. Le décor de Philippe Starck dégage un large espace. Les costumes de Jacques Schmidt et Emmanuel Peduzzi mélangent les époques et les styles. Les pensionnaires de l'asile pour-raient être nos contemporains, les chanteurs évoluent au siècle passé.

Ces chanteurs sont excellents. On placera Nathalie Dessay et José Van Dam hors concours. Leurs qualités vocales se doublent d'un talent d'acteur et d'une présence en scène que seuls Bacquier et Verzier appro-chent. Barbara Hendricks chante bien, mais elle ne donne aucune présence dramatique an rôle d'Antonia, et ses interventions parlées donnent la sensation qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Ce n'est évidemment pas le cas de Lisette Malidor, dont la personnalité rayonne. Isabelle Verney (Giulietta) et Hélène Jossoud (la Mère) brillent par leurs qualités vocales auxquelles Brigitte Baleys (dans le rôle travesti de Nicklausse) apporte en plus la grâce et le natu-

Kent Nagano est acclamé. Le directeur musical de l'Opéra de Lyon n'a pas failli, il est vrai. L'or-chestre était beau. Mais sa direction était sans projection et couvrait par-fois les chanteurs.

Reste le Hoffmann de Daniel Galvez-Valego. Il existe des voix plus égales, plus endurantes, des timbres plus purs. Mais le jeune chanteur compense ses défauts par une intelli-gence, une sensibilité qui lui permet-tent de se glisser dans la peau de son personnage complexe. Galvez-Vallego ose détimbrer dans le mur-mure. Il use alors d'une voix de tête dest l'embiguité (est e un homme dont l'ambiguité (est-ce un homme ou un enfant?) trouble autant qu'elle émeut. Et lorsqu'il semble peiner, sa détresse passe mieux encore. C'est finalement sur lui que le spectacle repose : rôle broyé et hagard d'un opéra à tout jamais inachevé.

**ALAIN LOMPECH** 

Prochaines représentations: les 21, 24, 27 et 30 mai, Opéra de Lyon, 20 h 30. Tél.: (16) 72-00-45-45. De 60 F à 230 F. Des Contes d'Hoffmann seront enregiatrés pour Erato-Musi-france.

 Médée à l'Opéra-Comique. – La reprise parisienne de Médée, aura lieu de Marc-Antoine Charpentier, du 15 au 30 juin à l'Opéra-Comique, comme cela a été signalé dans le Monde du 15 mai. Par ailleurs, le numéro de téléphone de la saile Favart était erroné. Pour obtenir des renseignements, il faut appeier le 42-86-88-83.

# Mort du peintre et cinéaste Robert Lapoujade

Un provocateur solitaire

Le peintre, cinéaste et écri-vain Robert Lapoujade est mort lundi 17 mai dans sa maison de Saincy, en Seine-et-Marne. Il était âgé de soixante-douze ans.

Mort d'un provocateur : pendant trois décennies, de la fin de la guerre au début des années 70, Robert Lapoujade n'a cessé de mettre en cause les certitudes établies, de troubler les catégories reconnues et de déconcerter. Peintre prolixe et puissant, il est encore l'auteur d'une dizaine de courts métrages et de deux longs métrages. Peintre et cinéaste, il s'est encore manifesté dans des essais, des articles et des déclarations, qu'il aimait polémiques. C'est dire l'ampleur et la variété de ses travaux. L'époque s'est vengée : quoiqu'il ait continué à peindre, elle ne lui a plus offert d'expositions après la fin des années 60. Quant à son troisième film, il n'a pu être achevé, faute de financement. Il s'appelait symboliquement les Mémoires de Don Quichotte.

Il y avait en effet du Don Quichotte en lui. Né à Montanban le 3 janvier 1921, il vécut d'abord de petits métiers - il fut couvreur, ouvrier agricole, homme-sandwich, garçon boucher - avant que l'Oc-cupation et le STO ne le contrai-gnent à la clandestinité. En 1939, dans sa ville natale, il avait, pour la première fois, exposé ses tableaux d'autodidacte, affirmant de la sorte sa vocation envers et contre tout.

En 1947, changement de décor et de degré : l'exposition se tient dans la galerie Jeanne Castel, à Paris, et recoit l'onction d'une préface de Waldemar Georges, critique alors célèbre. En Lapoujade, il défend un peintre de la figure, un lego), perdu dans son cauchemar éthylique, ses hallucinations, son humanité et sa détresse. Et ces cami-portraitiste même, qui dessine à la pointe d'argent les gloires de la lit-térature, Breton, Mauriac, Sartre, Bataille et Claudel. Tout semble radicales n'ont pas peu contribué à

simple pour ce jeune artiste à la mode – tout se brouille quand il se saisit des techniques de l'informel, Lapoujade, alors au plus haut de sa gloire, et prétend procéder à un mixte d'abs-

traction et représentation de la réa-Ces titres de ses séries, qui sont aussi ceux de ses expositions, annoncent des scènes de la vie ouvrière - l'Enfer et la mine en 1952, - des natures mortes -Autour des objets en 1959, - des nus et des portraits - dits Portraits non figuratifs. En 1961, Jean-Paul Sartre préface ses toiles d'émentes et de tortures. En 1965, Marguerite Duras décrit sa façon de peindre un portrait : « Lapoujade travaillant, c'est une chose inoubliable. Il dit: « je ne veux rien déterminer à l'avance alors ne vous étonnez pas de ma façon de peindre». C'est très impressionnant. Vous êtes là et. encore une fois, il ne vous regarde pas (...). Vous gêneriez l'absolue figure que vous êtes en lui s'il vous regardait.»

#### « Irréfutabilité de l'œuvre »

Cette «absolue figure» gêne, en vérité autant les tenants de l'abstraction que les résonances figuratives exaspèrent, et ceux de la figuration, qui n'admettent pas la facture abstraite. L'Enfer et la mine ne relève pas du réalisme socialiste, les portraits n'ont rien à voir avec le néoréalisme et, pour ne rien arranger, Lapoujade multi-plie les aphorismes ironiques. Ainsi, à propos des abstraits «purs»: «Leurs œuvres deviendront les images de l'insignifiguee, a Ainsi du nouveau réalisme et du pop art, situés e au niveau du trompe-l'ail ou des farces et attrapes ». L'art tel qu'il l'entend « se définit par un certain caractère d'irréfutabilité de l'œuvre ». Un rapl'isolement progressif de

A partir de 1959, l'analyse picturale des corps et des visages se double d'une analyse cinématographique non moins provocante. Prison obtient - heureuse rencontre le prix Antonin-Artaud en 1961. Le Socrate reçoit en 1968 le Prix spécial du jury au Festival de Venise. Or ce Socrate, escorté par un policier nommé Lemmy, va de rencontre aberrante en situation buriesque. La bande-son est enrichie de citations d'hommes célèbres dont on ne donnera que deux exemples. De Pierre Messmer, homme politique français : « De toutes les morts, la mort\_atomique est la moins chère. » De Hegel, philosophe alle-mand: « Je suis forcé d'admettre que tout continue.»

Un second film, le Sourire vertical, après avoir été présenté à Cannes, en 1973, est interdit de distribution en raison de quelques passages jugés pornographiques. Il raconte le procès de Jeanne d'Arc, la mort d'Henri IV et la dictature de Don Pépé - entendez le maréchal Pétain. Cette interdiction marque la fin de la carrière publique de Lapoujade. De cette époque à sa mort, il n'a cessé de peindre, de travailler à son Don Quichotte inachevé et préparait un livre, la Peinture trahie - mais en ermite, dans sa maison de Saincy, Ioin du monde.

L'une de ses dernières interventions fut pour protester contre l'exposition Paris-Paris 1937-1957 au Centre Pompidou, dont il était exclu. Il concluait sur ces mots: «On nous a fabrique des consciences neutres. Maintenant c'est plus le spectateur qui fait la peinture que le peintre. Heureusement avec l'art, le spectacle toujours et le temps se moque de nous.»

PHILIPPE DAGEN



SAISON 1993-1994

# Opéra

24 septembre - 5 octobre 1993 Richard Strauss Der Rosenkavalier Armin Jordan / Adolf Dresen / Mathias Fischer-Dieskau Philharmonia Orchestra

> 4 - 6 février 1994 Michael Jarrell Cassandre Creation mondiale

David Robertson / Peter Konwitschny / Helmut Brade Ensemble InterContemporain

Richard Strauss Die Frau ohne Schatten Christoph von Dohnanyi / Andreas Homoki / Wolfgang Gussmann Philharmonia Orchestra

27 mars - 2 avril 1994 Claude Debussy Pelléas et Mélisande Pierre Boulez / Peter Stein / Karl-Ernst Herrmann Orchestre du Welsh National Opera

25 juin - 13 novembre 1994 Richard Wagner Der Ring des Nibelungen ngold - Die Welküre - Siegfried - Götterden as Rheingold - Die Wallchre - Siegfried - Götherdienmerter Jeffrey Tate / Pierre Strosser / Patrice Cauchetier Orchestre National de France

Cycle musical **Richard Strauss** 

EN CONCERT AU PALAIS DES CONGRÈS **DU 28 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE** 





LOCATION: PALAIS DES CONGRES - FNAC - VIRGIN MEGASTORE - AGENCES - GALERIES LAFAYETTE PAR TEL 40 68 00 05 ET MINITEL 3615 PALAIS

il de France

**74. (4.** No.)

· ----

Pennix ...

# LETTRES

# La mort de l'écrivain polonais Kusniewicz

Le regret d'une société multiculturelle

L'écrivain polonais Andrzej Kusniewicz, auteur du Roi des Deux-Siciles, est mort vendredi 14 mai à Varsovie (le Monde du 18 mai). Il était âgé de quatrevingt-neuf ans.

Originaire de Galicie, comme Bruno Schulz, Joseph Roth, Manes Sperber, ou encore comme l'Autri-chien Sacher-Masoch, Andrzej Kusniewicz sera resté attaché toute sa vie au souvenir de la mosaïque fabuleuse des peuples les plus divers, de ce morceau de territoire polonais annexé à l'Autriche-Hon-grie depuis 1772, où vivaient des Polonais catholiques, des Ruthènes orthodoxes ou uniates, des Ukrainiens, des Russes, des Tatars, des Tziganes, des juifs surtout. Il était un des derniers à avoir connu ce monde-là, comme il dit dans Volte. son dernier livre (« Et moi, j'ai encore un pied dans ce jadis qui n'est pas entièrement dételé, dans cet archi-jadis qui est dejà anachro-nique»). Un monde archaïque qu'il avait fait coexister, dans l'Europe d'avant 1939, avec une jeunesse dorée occupée de sport, de jazz et, surtout, de courses automobiles. Loin de la littérature, qui ne le rattrapera qu'après ses cinquante ans pour en faire un des très grands romanciers de notre temps.

Né en 1904 à Kowenice dans une vieille famille de Galicie orientale, cet aristocrate d'origine fran-caise (il était fier d'être apparenté à la famille française d'Abancourt de Franqueville dont une branche s'était installée en Pologne à la Révolution) avait occupé divers postes dans la diplomatie après des études de droit et de sciences polid'abord au consulat de Pologne à Uzhorod (Tchécoslovaquie), il sera déplacé après l'occupation de cette région par l'Allemagne, en 1938, à Budapest puis, en mai 1939, à Toulouse. Des le début de l'occupation, il entre dans la Résistance française. Arrêté en 1943, déporté à Mauthausen, il est libéré en mai 1945 et regagne Toulouse où il est démobilisé en tant que sous-lieutenant de l'armée française.

Après la guerre, il sera consul de Pologne, à Strasbourg puis à Lille, jusqu'en 1950. Rappelé en Pologne, après de longues années de chômage, il travaille à partir de 1955 pendant une quinzaine d'années, comme rédacteur à la radio polonaise émettant pour l'étranger et il a cinquante-deux ans quand il commence à écrire. D'abord des recueils de poèmes, puis en 1961

son premier roman la Corruption, suivi de Eroïca (1963), le Chemin de Corinthe (1964, trad. Albin Michel, 1982), et en 1970, le Roi des Deux-Siciles, qui est saluè comme un chef-d'œuvre et traduit dans treize pays. Publié en 1978 en France chez Albin Michel dans une traduction de Christophe Jezewski et François-Xavier Jaujard (qui resteront les traducteurs de presque toute son œuvre) et avec une préface de Piotr Rawicz, le roman est une véritable révéla-tion et reçoit le prix Séguier de littérature étrangère. Viendront ensuite Constellations - Les signes ensuite Constitutions — Les signes du zodiaque (1971), qui paraît cette semaine aux éditions Robert Laffont; puis l'Etal d'apesanteur (1973, trad. Albin Michel 1979), le Troisième Royaume (1975), la Leçon de langue morte (1977, trad. Albin Michel 1981), le Vitrail (1980, trad. Albin Michel 1990), Mélange de mœurs (1985), Volte (1987, trad. Actes Sud 1992).

Il a évoqué dans Constellations puis dans Volte, son dernier roman, avec une tendresse bouleversante, le monde de son enfance et de sa jeunesse, ces confins polo-no-russes qui furent son terreau, le domaine de milliers d'hectares de son père, la vie d'étudiant à Léopol-Lemberg-Lviv-Lvov; et surtout cette longue cohabitation de plu-sieurs siècles des Polonais et des Cosmopolites, les parents des juis étaient partisans des Habs-bourg; leurs enfants devenaient communistes... Conscient cepen dant de sa « supériorité authenti-que », assumant pleinement son appartenance à la vieille noblesse, il restait fasciné par cette région à l'histoire marquée par tant de conflits entre les populations. Un véritable «labyrinthe d'inaccessibilité». Labyrinthe dont il ne sortira

Avec, en plus, la conscience dou-loureuse que l'antisémitisme n'est pas mort, même s'il est aujourd'hui sans motifs. Et il racontait, avec son sourire triste, il y a quelques mois encore, lors de son dernier séjour en France, sa réponse au vieil ami qui s'était plaint à lui de la mauvaise réputation que les juifs font aux « bons Polonais ». «Franchement, pourquoi diable devroient-lls nous aimer?», avait-il répondu... On sentait la douleur qu'il éprouvait, le regret d'une société multiculturelle dont l'imbrication était une richesse. Son paradis perdu.

NICOLE ZAND

### Pavot rachète les Editions Deux temps-Tierce

Les Editions Payot-Rivages vien-nent de racheter la totalité du capi-tal des Editions Deux temps-Tierce. Fondées en 1977 sous le nom d'Editions Tierce par Françoise Pasquier, puis rebaptisées, en 1988, à l'occasion d'une augmentation de capital, les Editions Deux temps-Tierce s'étaient spécialisées en littérature étrangère, nord-américaine surtout.

Françoise Pasquier, qui dirigeait la maison avec Ida Leach, sera désormais responsable du domaine étranger des Editions Rivages. Elle continuera de s'occuper du fonds de Deux temps. Tierre et des quelques Deux temps-Tierce et des quelques ouvrages encore à paraître sous ce label qui devrait disparaître à

La publication de la revue *les* Cahiers du GRIF, assurée jusqu'à présent par les Editions Deux

temps-Tierce, sera interrompue. Françoise Pasquier souligne que avec un chiffre d'affaires de 2,2 millions de francs en 1992, sa maison était financièrement saine, et ce notamment, grâce au récent succès du roman de Norman Maclean la Rivière du sixième jour.

Bien que la vente constitue pour elle « un petit déchirement », Francoise Pasquier explique qu'elle a choisi cette solution car, «dans l'état actuel de l'édition française, il est impossible de survivre avec un chiffre d'affaires inférieur à 6 millions de

Par ailleurs, « la communauté d'esprit » qui existe avec Rivages lui per-mettra, affirme-t-elle, de « faire le même type de livres avec plus de

### Juin aux caraïbes

VARADERO, complexe ACUAZUL - VARAZUL \*\*\* **CUBA** 

Cubatur a le plaisir de vous faire part d'une nouvelle promotion à votre disposition.

Voi PARIS - LA HAVANE - PARIS Transfert ALLER/RETOUR Séjour 6 nuits - Hébergement seul

Non inclus: Taxes aéroport (77 F) Carte de tourisme

Départ : 23 mai, 13 juin, 27 juin

4 900 F net par pax en DBL (5 400 F en single)

Informations: CUBATUR - Tél.: 44 79 00 66 - Fax: 44 79 00 77

# CARNET DU Monde

#### <u>Naissances</u>

Les familles DERON & WAINFELD-CHANVIN, nse joie d'annoncer l'arrivée

Julie,

vendredi 14 mai 1993, à 14 h 40.

THOMAS-BROUSSE font part de leur joie d'avoir donné is

née le 16 mai 1993, à Angoulème.

Anniversaires de naissance - Vichy (Allier). Nicolas, Caroline, Karine et Julie, uhaitent un joyeux anniversaire à

Hilds.

<u>Mariages</u>

Annie BERTIN a la joie d'annoncer le mariage de sa

Yves LE MOING qui sera célébré en l'église de Quiberon (Morbihan), le 22 mai 1993, à 11 heures.

Nathalie BEAUNE

8, rue Sainte-Croix-de la-Bretor 75004 Paris.

Jean-Michel GAUSSOT Soledad ARRIAGADA

sont heureux de faire part de leur Ambassade de France à Lomé

Décès

Ses fils, François, Philippe, Dominique, Patrick Bott, Ses belles-filles, Danièle, Rita, Berna-

Ses belles-filles, Danièle, Rita, Berna-dette, Arlette,
Ses petits-eafants, Olivier, Florence,
Frédérique, Jérôme, Lucile, Eugénie,
Gælle, Julien,
Sa sœur, Françoise Eudes,
Ses neveux et nièces Eudes et Pesme,
ont la douleur de faire part du décès de

Jeanne ALESSANDRL

survenu le 15 mai 1993, à Paris. Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Médard, à Paris-5\*, le mercredi 19 mai, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M= Armand-Ga son épouse, M. et M. Vandenberghe-Armand et leurs fils,
M. et M= Racine-Armand et leur fille, ont la grande tristesse de faire part du décès brutal de

M. Valentin ARMAND, directeur régional du travail, expert du BIT, chevalier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 13 mai 1993, à l'âge de

9, rue Félix-Faure, 92270 Bois-Colombes.

Philippe AUGER, nous a quittés le 16 mai 1993,

Michel Bartier, Fliane Gonery, Pierre Marie-Claire Puisais,

M. et M= Auger, Véronique Auger, sa famille, Laurence, Jérôme, Lois et Clara Cha-

lou, Michel et Benjamin Raffaëlli.

Une oérémonie aura lieu le mercredi 19 mai, à 14 h 15, au Père-Lachaise - Ses parents, Sa famille, Ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Agnès BLOCH.

à l'âge de quarante-deux ans. L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière des Bruyères de Sèvres (Hauts-de-Seine), le mercredi 19 mai 1993, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part Vincent, Henriette et Sylvain Bloch, 16. me Manrico-Berteaux.

Ninette Lalet-Lory, Domaine du Coudon, 83160 La Valette-du-Var. - M. Raymond Bourguignon,

son époux,
M= Monique Hirschhorn-Bourdin,
sa fille,
M. Alsin Bourdin, son gendre, Ses petits-enfants,

Son arrière-petite-fille, Et toute sa famille, out la douleur de faire part du décès de M= Yvoune BOURGUIGNON.

née Forgeot,

survenu le 5 mai 1993, dans sa quatre vingt-deuxième année.

Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité 12, ree Emile-Martin,

18000 Bourges. 67, boulevard Voltaire, 75011 Paris. - Bruno et Fanny Cousin, es parents, Christophe, Marianne, En et Joëlle, ses frère et sœurs, Sa famille

Et ses amis, ont le douleur de faire part du décès de Jérôme COUSIN.

survenu le 14 mai 1993, ea son domi-

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.

Les Banes, 24640 Le Change.

Jean-Christian Duttlinger, - Jean-Christian Duttlinger,
Béatrice et Jacques Marrast,
Anne-Chier, Jérôme et Nathalie,
Christian Lhopiteau,
Stéphane, Anne-Sophie et Guillaume,
Catherine et Gilbert Métral,
Bénédicte, Bruno et Marion,
Marie-Elisabeth Duttlinger,
son père, ses sœurs, frère, beaux-frères

Les familles Duttlinger, de Torquat et Brault, ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Eric DUTTLINGER, docteur en droit, ancien secrétaire de la Conférence des avocats à la cour d'appel de Paris, substitut du procureur de la République près le tribuns de grande instance de Paris,

survena le 15 mai 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercaredi 19 mai, à 15 h 30, en l'église Saint-Louis-en-l'île (Paris-4-), suivie de l'inhumation au cimetière du Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Paula ESPOSITO-FARÈSE,

a été arrachée à l'affection des siens, à l'âge de cent ans. a L'Eternel a donné, l'Eternel ôté : que le nom de l'Eternel soit

37, rue Tournefort, 75005 Paris.

- Toute sa famille a la douleur de faire part du décès de

Jean GIRES. commandeur des Palmes académiques, officier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 14 mai 1993, à Digne (Alpes-de-Haute-Provence).

Nos abonnés et nos action bénéficiant d'une réduction s insertions du « Carnet du Monde », sont priès de bien vouloir nous com-muniquer leur numéro de référence. - Ses enfants, Christine, Violaine, Jean-Luc, Catherine et David, Ses petits-enfants, Sa compagne, Françoise Boitier, Et ses proci

> Robert LAPOUJADE, artiste peintre, cinéaste,

survenu le 17 mai 1993, à Saincy-sur-Beilot (Seine-et-Marne), dans sa

Les obsèques auront lieu dans l'inti-mité, le mercrodi 19 mai, à Saincy-sur-Bellot (Seine-et-Marne).

Cet avis tient lieu de faire-part. 7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris.

(Lire page 21.) Ginette LE MAFTRE,

Melvin Le Maître van Peeler, La famille de Spiat, Michel, Marie-Claude et Pierre ecamps, Et tous ceux qui l'ont aimé, ont la grande tristesse d'annon-mort de leur ami,

Les obsèques ont lieu le mardi 18 mai 1993, à 16 h 30, au cimetière

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Ses filles, Claude et Anne, font part du décès, le 16 mai 1993, à Aix-en-Provence, à l'âge de quatre-

M- Marguerite MICHEAU, née Delcros, chevalier de la Légion d'honn ancienne élève de l'ENS

de Fontenay-aux-Roses, inspectrice de l'enseignement p ctrice de l'enseignement pris en Charente-Maritime, directrice d'école normale, à Châteauroux et Mâcon.

De la part de M= Claude Desroche

14, rue Waldeck-Rousseau 69006 Lyon.

- Le 15 mai 1993, à l'âge de Marguerite PATTE, née Pilley,

son mari. Karen et Eric,

Marc et Annie, Paul et Roselyne es enfants, Sa famille, Et ses nombreux amis

Les obsèques seront célébrées le mer-credi 19 mai, à 14 heures, en l'église Sainte-Radesnade à Poète.

Selon son souhait, ni fleurs ni con-ronnes, mais vous pouvez faire des dons à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, 252, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

Cet avis tient lien de faire-oart.

- Hélène Pignon, dite Hélène Parmelin, son épouse, Dominique, Nathalie et Nicolas

Ses petits-enfants, ont le chagrin d'annoncer la mort de

Edouard PIGNON, survenue le 14 mai 1993, dans sa qua-

21 mai, à 16 heures, au cimetière du Montparnasse, 3, boulevard Edgar-

## Ascension : les services ouverts ou fermés

Presse: les quotidiens paraîtront

Bureaux de poste : ils seront fermés, sauf ceux assurant la perma-nence des dimanches et jours fériés. Il n'y aura pas de distribu-tion de courrier à domicile.

Banques: à Paris, elles seront fermées du mercredi soir 19 mai an lundi matin 24 mai; en pro-vince, elles seront fermées jendi 20 mai et ouvertes vendredi 21 et samedi 22 mai.

RATP: service réduit des dimanches et jours fériés. Grands magasins: ils seront œiverts.

Assurance-maladie : les centres et services de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris seront fermés du mercredi 19 mai à 15 heures su jeudi 20 mai inclus, ouverts vendredi 21 mai aux heures habituelles.

Allocations familiales: les services d'accueil des centres de ges-tion de la Caisse d'allocations familiales seront fermés du mer-credi 19 mai à 12 heures au jeudi 20 mai inches. Ils seront ouverts le vendredi 21 mai aux heures habituelles et fermés samedi 22 mai. Assurance vieillesse : les points d'accueil retraite et les bureaux seront fermés du mercredi 19 mai à 12 h 30 au jeudi 20 mai inclus, ouverts le vendredi 21 mai aux heures habituelles.

Archives nationales : les saltes de lecture des Archives nationales, le CARAN et le Musée de l'histoire de France seront fermés. Bibliothèque nationale : les salles de lecture seront fermées. L'exposi-

tion «le Printemps des génies» et le Cabinet des médailles seront Hôtel national des Invalides : les Musées de l'Hôtel national des Invalides : plans-reliefs, armée, dôme royal et l'église Saint-Louis

seront ouverts. Institut de France : l'Institut sera domaine de Chaalis (en face de la mer de Sable), le château de Langeais (Indre-et-Loire) et le château de Kerylos (à Beaulieu-sur-Mer) seront ouverts.

Musées: tous les musées natio-Le Centre Georges-Pompidou, le

Palais de la découverte, la Cité des sciences et le Mosée de l'air et de l'espace au Bourget seront ouverts. - M. Edmond Sadoun,

son époux, Nicole et Manuel Azogui, Elisabeth et Albert Toubiana, ses filles et gendres, Myriam, Deborah, David et

ses petits-enfants. Georgette et Michel Guedi, a belle sœur, son beau-frère, Les familles Ouazan, Nathan, Guedi Schlumberger, ses neveux et nièces, out l'immense douleur de faire part du

Charlotte SADOUN,

le 10 mai 1993, dans sa quatre-vingt-

y def

المالة تقامع

THE THE PARTY. 1.

: 3 2 . (C.

FREE C TO

12 True -1"

THE TE

101215 2027

15200 1

(ET. 3.3 ...

15270

1000 mg 2000 mg

E3: 2 3: "

STEED IN

AS STREET

Garrage Co.

FEE 130 TH

432

misi kara

Series :

ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ

dig 2 . . .

SELUSERY :

2505 T.

ET CT

整章(天皇) (一

歯に持てない。

**छ** छ।इस्स देस

0.39.20

an Said i III. . . .

to the second

٠. بدر عرا

lenzer zie....

1種 雪宝…

BE STORY

library ( Exit 2 : 1:

265 C 274

(E) 17

games same or

المداد المالية المالية

Bearing are

MEG 12 THE LEVEL OF

partie Separate

MORE IN .N.

Mark Training

Weig Coupling

6

HE COME

March 1011.7

por le liura à coche

Allegania (A. K.) Peter States ...

602312 as o

e pries

FOLE TIME

deren ....

ದೇಷ ಕಾ

阿河

. بيلمسيخية

Tr. 32457

28, place Dupleix, 75015 Paris.

 La famille Sanchez
 a la tristesse de faire part du décès de M. Ramon SANCHEZ CASANI, survenu le 15 mai 1993, à l'âge de

Les obsèques auront lieu dans sa ville natale de Valence (Espagne), le

- Le docteur Lionel Vidart, son grand-père, M= Claude Mac Connel, sa grand-mère, Le docteur et M= Jean-Nicolas

Vidart, ses parents, M. Adrien Vidart, son frère, M. et M. Jacques Marchand

et leur fille, M. et M= Bernard Van Brabandt et leurs enfants, M. et M. François Vidart, Et tous ses amis, ont la douleur de faire part du décès subit, à l'âge de vingt-sept ans, de

M. Jérôme VIDART,

survenu le 16 mai 1993. La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 mai, à 14 heures, en l'église Saint-Ferdinand des Ternes,

li sera inhumé à La Bastide-d'Engra (Gard), le vendredi 21 mai, 10 heures.

7, rue du Colonel-Moli, 75017 Paris.

- Le président. Les membres du conseil d'adminis-

tration,
Les bénévoles de l'Association pour la mobilité des handicapés à Paris, ont la douleur de faire part du décès subit de M. Jérôme VIDART,

survenu le 16 mai 1993, à l'âge de La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 mai, à 14 heures, en l'église Saint-Ferdinand des Ternes, Paris-17.

AMHAP, 65, rue de la Victoire, 75009 Paris.

Remerciements

M= Bernard Chicoyneau de Lava-Thieny et Dominique Piérard, profondément émus par les témoi-gnages d'affection et de sympathie qu'ils ont recus à l'occasion du décès de

Bernard CHICOYNEAU de LAVALETTE,

remercient tous ceux qui leur ont écrit ou qui se sont associés à leur peine. <u>Anniversaires</u>

– Nyaunan Bernard JULIEN

Ses amis et collaborateurs se rénniront pour une messe dite à son inten-tion, le lundi 24 mai. à 18 heures, en l'église Saint-Denis-du-Saint-Sacre-

ment, 68 bis, rue de Turenne, Paris-3.

# CARNET DU MONDE

40-65-29-94 ou 40-65-29-96 LE JOUR MEME STIS HOUS DECVISIONERS SWEET 9 h au siège du journal. 15. roe Felguière, 76016 Paris Télex : 206 806 F Télécopleur : 45-88-77-13 Tarif de la ligne H.T.

Les lignes en capitales grasses aont facturdes sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoliste et facturdes. Ministrato 10 lignes.

Toutes rubriques ................ 100 F

Voonnés et actionnaires ...... 90 F

o in a salatana

4 in the

#### BILLET

### RMI: mobilisation générale

C'est un véritable appel à la « mobilisation générale de tous les partenaires du RMI » que Simone Vell a lancé, lundi 17 mai dans l'Aisne, pour tenir son objectif : «Amorcer en 1994 la stabilisation du nombre de bénéficieires du RMI. » Tout au long de son premier périple en province en qualité de ministre d'Etat chargé des affaires sociales, Mª Veil a ainsi réaffirmé aux différents acteurs du RMI (élus locaux, services publics, caisses d'allocations familiales, associations), la 🐃 nécessité de poursulvre l'action engagée en faveur de la lutte contre l'exclusion et qui, selon elle, constitue « une priorité fondamentale pour le gouvernement».

Il est vrai qu'il y a urgence l Alors que le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) croît

inexorablement « de l'ordre de 1 % par mois » (soit huit mille allocataires supplémentaires), certains de ces acteurs ont en effet tendance depuis quelques mois à faire preuve d'attentisme. Ainsi les présidents des conseils généraux, coresponsables avec L'Etat de l'insertion des RMistes et, pour 80 % d'entre eux. proches de l'actuelle majorité, misaient-ils sur le changement de gouvernement pour obtenir une révision du dispositif. Outre un accroissement de leurs compétences institutionnelles réclament notamment une remise à plat de la répartition

qui deviennent, chaque année, de plus en plus insupportables en 1992, le dispositif a ainsi couré 22 milliards de francs ? (dont 19 milliards à la charge de l'Etat) contre 19,5 en 1991. Le ministre des affaires sociales a levé, lundi, toute ambiguité en invitant les «partenaires» du RMI à faire preuve e d'efficacité en utilisant au mieux le cadre juridique et institutionnel existant ». Sans attendre l'issue de la réflexion qu'elle s'est paralièlement déclarée « prête » à engager sur la répartition des compétences et la clarification des procédures.

Cet appel à la mobilisation et les attendus » du plan de redressement de l'économie d'Edouard Balladur suffiront-ils à contenir « la dérive désastreuse » du nombre de bénéficiaires? A l'heure où une nouvelle génération d'allocataires, avant tout demandeurs d'une insertion professionnelle aujourd'hui refusée, tombe à son tour dans les filets du RMI, le pari est, pour le moins, audacieux...

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE Consultés par référendum

#### Les salariés de Publicis Conseil préfèrent des baisses de salaires à des licenciements

dum, lundi 17 mai, entre des licen-ciements ou des baisses de salaires (le Monde du 14 mai), les trois cent soixante-seize salariés de Pagence Publicis Conseil, principale agence du groupe Publicis – deuxième entité publicitaire française – se sont prononcés, à une large majorité – 73 % des suffrages exprimés – en faveur d'une baisse des salaires afin d'éviter des des salaires afin d'éviter des

La direction de l'agence a précisé que le taux de la participation à cette consultation s'était élevé à 87 %. Le fondateur de Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet, et le marcel dientemanance, et le président du directoire du groupe, Maurice Lévy, ont remercié le personnel d'avoir opté « en faveur de la solidarité » et ils se sont déclarés orateurs de l'agence en cette cirAyant gagné 64 000 marks sur des actions Mercedes

# Le responsable du syndicat IG Metall

comme Daimler Benz on Volkswagen, en vertu de la «cogestion» allemande qui donne aux représentants syndicaux la moitié des sièges de ces conseils. Selon l'édition du 17 mai du magazine Stern, il aurait acheté des actions Mercedes AG Holding pour près d'un million de marks (3,4 millions de francs) entre le 18 mars et le le avril. Or le 2 avril, les dirigeants du groupe automobile annonçaient que Mercedes AG Holding (une coquille qui portait, depuis 1975, 25 % des titres de Daimler) était fusionnée avec Daimler Benz. L'action gagnait immédiatement 84 marks (285 francs) à la Bourse de Francfort. M. Steinkühler aurait empoché un gain de 64 000 marks. ché un gain de 64 000 marks.

fraction commise par ceux qui dis-

#### Inauguré par François Mitterrand

#### Le TGV Nord consacre le rôle de Lille comme carrefour européen

Le président de la République devait inaugurer mardi 18 mai en fin de matimée le TGV Nord, qui constitue un maillon essentiel du

Cette ligne nouvelle Nord Europe est longue de 329 km dont seuls 130 km doivent être ouverts à la circulation commerciale dimanche 23 mai. Dans quelques jours donc, Lille sera à 1 h20 de Paris et à 1 heure à partir du 26 septembre.

Mais cette inauguration, si elle consacre le rôle de la capitale des Flandres comme carrefour européen entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Benelux, masque deux rendez-vous manqués : la lizison à grande vitesse entre Paris et Bruxelles n'entrera intégralement en service qu'en 1996, soit avec deux années de retard sur les prévisions, et il n'y aura de liaison du même type avec Londres, par le tunnel sous la Manche, que dans

#### Treize villes desservies

Le TGV Nord desservira 13 villes de la région Nord-Pas-de-Calais et aura coûté 20 milliards de francs. Les travaux auront été réalisés en un temps record puis-que le décret d'utilité publique n'a été pris qu'au second semestre 1989 et le premier coup de pioche donné en janvier 1990.

La mise en service du TGV Nord a soulevé la colère de plu-sieurs associations d'usagers qui sients associations d'usagers dui ont protesté vigoureusement contre les tarifs d'abonnement jugés particulièrement prohibitifs (le Monde du 14 mai). La SNCF a répliqué en indiquant que ces tarifs élevés se justifiaient par la volonté de ne pas faire de Lille une banlieue de

 Jacques Barrot réclame la construction du barrage de Serre dele-Fare. - Recevant une délégation de l'EPALA (Etablissement public pour l'aménagement de la Loire et de ses affluents) à Brives-Charenses anticents) à privés-charlen-sac, le 14 mai, le président (CDS) du conseil général de Haute-Loire, Jacques Barrot, à affirmé que, s'il commue à bloquer la construction du barrage de Serre-de-la-Fare, l'Etat pourrait se retrouver a dans le box des accusés» en cas de nouvelle crue dévastatrice. Le ministre de l'environnement, Michel Barnier, doit se rendre prochamement sur le site. - (Corresp.)

### Le Monde **PUBLICITÉ FINANCIÈRE**

46-62-72-67

# est accusé de délit d'initié posent d'informations du fait de leurs fonctions et en profitent pour gagner de l'argent en Bourse. La Commission des opérations de bourse (COB), qui n'a pas d'équi-valent en Allemagne, veille au res-pect de la loi.

Franz Steinkühler, président du syndicat de la métallurgie IG Metall, a-t-il profité d'informations privilégiées pour réaliser un profit substantiel en Bourse? Principale figure du syndicalisme allemand, Franz Steinkühler siège aux conseils de surveillance de firmes comme Daimler Benz on Volkswagen, en vertu de la « corestion »

Lors d'une conférence de presse lundi 17 mai, M. Steinkühler a reconau ces transactions boursières et les gains qu'il a réalisés mais il a nié s'être servi d'informations pri-vilégiées. Le délit d'initié n'existe d'ailleurs pas en Allemagne. En France, il est défini comme l'in-fontion commissant par eur qui dis-

M. Steinkühler a expliqué qu'il avait, seul, étudié le cours de Mexcedes AG Holding et observé une progression depuis le début de l'année. « J'ai entendu parler de la fusion des titres pour la première fois lors du conseil de surveillance du 2 avril », a-t-il affirmé. Il a exclu toute démission du syndicat. A la question de savoir comment

A la question de savoir comment il possédait un million de marks, M. Steinkühler a répondu que le syndicat payait bien, qu'il lonait son appartement et que, à cinquante-six ans, il avait beaucoup épargné. Un porte-parole d'16 Metall a indiqué que M. Steinkühler gagnait « plus de 200 000 marks par an ».

Cette affaire, outre qu'elle risque de ternir l'image du leader syndical fort impliqué ces dernières semaines dans la grève des métallurgistes de l'est de l'Allemagne, repose les problèmes du fonctionnement encore obscur des marchés financiers allemants. Pour se mettre en conformité avec les rècles tre en conformité avec les règles européennes, le gouvernement a préparé un texte qui doit être pré-senté au Bundestag à l'automne.

Sur trente ans

# La performance des placements a été de 2 % par an

Dans son dernier numéro de Notes et graphiques, le Contre d'étude des revenus et des coûts (CERC) s'est intéressé à la perfor-(CERC) s'est intéressé à la performance des placements depuis 1960. Du début 1960 à la fin 1992, l'étude relève que la performance moyenne, toutes formes de placements confoadues, a été de l'ordre de 2 % par an. De 2,5 % au cours des dix premières années, elle s'était abaissée à 0,5 % pendant la décennie 70, pour remonter ensuite à 3 % au cours des dix dernières années, Au cours de la dernière années, Au cours de la dernière années. Au cours de la dernière période, poursuit l'étude, les fluc-tuations de performance globale furent assez tortes du fait surtout de l'ample variation des cours des actions (augmentation rapide de 1983 à 1986, puis de nouveau en 1988 après la forte chute des cours de l'année 1987).

Le graphique fait apparaître, à l'examen des périodes glissantes sur huit ans (durée du plan d'épargne action ou du plan d'épargne populaire) que le FEA d'épargne populaire), que le PEA (composé d'actions françaises) aurait été, s'il avait existé, le meilleur des placements pour les périodes débutant après 1975. En fait, poursuit le CERC, cela tient surtout aux fortes plus-values enre-gistrées de 1983 à 1986 par les

En ce qui concerne les obliga-tions, placements longs et réputés peu risqués, elles sont, sur presque toute la période, performantes et

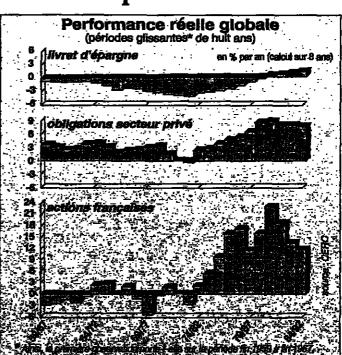

caires de courte durée (livrets d'épargne, bons et comptes à bien que leurs résultats se soient terme) ont dans l'ensemble enregis- progressivement améliorés.

voire le plus souvent négatives

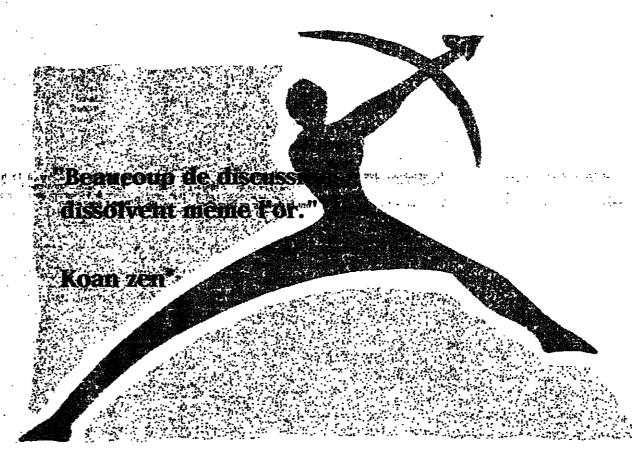

Demandez donc à la direction financière d'Elf Atochem ce qu'elle en pense. Plus on multiplie les inverlocuteurs, plus les problèmes se compliquent, blus les décisions sont lenzes. Résultat, la connaissance d'un dossier se dibue. Quand on parle financement, il vout mieux être sur de pouvoir s'adresser à une seule personne ; celle qui vous connaît depuis toujours, vous, votre secteur, et votre région. C'est pour cela que, quel que soit votre problème de financement, au Crédit National vous trouverez un interlocuteur unique. capable de décider avec vous. Comme cela s'est passé entre Elf Atochem et le Crédit National lors de l'établissement du prêt destiné à financer la croissance de ce grand chimiste mondial. Pour tout renseignement : Groupe Crédit National, 45 rue Saint-Dominique 75700 Paris.



GROUPE CRÉDIT NATIONAL

Accompagner une entreprise, c'est raisonner comme elle.

هڪذار من ريايمل

de M. Thomas. Un autre conseil

d'administration, celui du Crédit

commercial de France (CCF),

devait se tenir mardi 18 mai en

fin de journée pour désigner le

successeur de M. Pébereau,

président du CCF. Il devrait

s'agir de Charles de Croisset.

# Michel Pébereau: un haut fonctionnaire saisi par la banque

Rien ne prédisposait au départ Michel Pébereau à faire carrière dans la banque, où il entra un peu par hasard. Ce polytechnicien, ins-pecteur des finances, né en 1942, bon pianiste (Schumann et Bach) et féru de science-fiction, après s'être fait remarquer comme rapporteur de plusieurs commissions, sur le crédit à l'exportation notamment, fut, de 1972 à 1974, conseil-ler technique de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances, puis, au Trésor, secrétaire général du Comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles (CIASI), responsable du bureau du financement des entreprises publiques et président du Club de Paris, instrument de renégociation de la dette du tiers-monde. De 1978 à 1981, il sera directeur de cabinet de René Monory, ministre de l'économie et

d'une intelligence aigue, rapide et précis, avec sa voix douce et bien lissée, construit sa réputation de technocrate brillant, sous une apparence modeste qui ne trompe per-sonne mais qui cache une volonté impitoyable et une ambition patiente mais vigilante. Très gros partente mais vipiante. The glos travailleur, il permet à René Monory, l'ancien garagiste de Lou-dun, de ne pas s'égarer dans les arcanes de l'administration, d'insti-tuer les fameuses SICAV Monory, providence de l'épargne, de faire

avaler la libération des prix, et de soumettre à l'impôt le Crédit agricole, rude performance. Arrive mai 1981, et des temps plus durs. A la fin de 1982, Daniel Deguen, alors président du Crédit commercial de France (CCF), qui vient d'être nationalisé, l'appelle comme direc-teur général pour « resserrer les écrous » d'un établissement qui ecrous » un etablissement de la avait passablement souffert de la gestion un peu laxiste de son prési-dent d'avant la nationalisation, Jean-Maxime Lévêque.

#### Un succès incontesté

M. Pébereau y apprit son métier, explorant les rouages de la banque avec conscience et précision, sans chaleur inutile, son maître-mot étant la productivité, indispensable pour assurer la survie d'un établissement moyen. Après l'inexcussible limogeage, en 1984, de Daniel Deguen, dont il défendit tonjours chaleureusement la réputation, Michel Pébereau, toujours direc-teur général sous deux autres présidents, Claude Jouven et Gabriel Pallez, exerce la réalité du pouvoir jusqu'à l'exil à l'Européenne de banque de René Prain, l'autre

En 1987, il persuade Edouard Balladur de privatiser rapidement le CCF, avant la Société générale et la Financière de Suez. Ce sera une privatisation « blanche », sans

aucun bénéfice pour l'Etat, car ce dernier aura dû, au préalable, consacrer quelque 2 milliards de francs à des provisions sur risques étrangers remontant à la gestion passée de M. Lévêque, précision fournie, sans aucun fard, par Michel Pébereau qui, à partir de cette date, assurera la présidence à temps plein et sans partage avec un succès aujourd'hui incontesté. Sa stratégie originale, surtout à la fin des années 1980, qui consis-

tera à refuser la croissance pour la croissance et à privilégier les métiers rentables, va se montrer payante, notamment quand la conjoncture se retournera. Le CCF, très peu engagé dans le finance-ment de l'immobilier, va se payer le luxe d'être l'un des rares établis sements à améliorer l'an dernier ses bénéfices (de 7,6 %, à 978 mil-lions de francs). La banque commerciale sera progressivement orientée vers le haut de samme et la banque d'affaires deviendra un des acteurs majeurs des grandes opérations financières. Opérant toujours à contre-cycle, Michel Pébereau avait changé son fusil d'épaule depuis plusieurs mois en achetant 34 % de la Banque Hervet et plus encore en prenant le contrôle à parts égales avec la ban-que allemande BHF de la banque d'affaires britannique Charter-

# La privatisation en vue

Le premier changement d'imprise publique depuis les élections législatives ne devreit pes poser le moindre problème au gouvernement et au chef de l'Etat. Michel Pébereau entretient de longue date des liens étroits avec le premier ministre, Edouard Balladur, et René Thomas, qui l'a en quelque sorte coopté, est un ami de François Mitterrand. Il s'agit clairement d'une succession consensuelle et attendue. Précédée de rumeurs insistantes depuis la mise en place du nouveau gouvernement, la nomination immi-nente de Michel Péberezu n'est pas à proprement parler une surprise. Sa rapidité - moins de deux mois après les élections législatives - est, en revanche, un peu plus étonnante. Elle renforce l'hypothèse d'une privati-sation très prochaine de la BNP.

Jacques Wahl, numéro trois de la banque du boulevard des Italiens, à Paris, et responsable de l'international, présent le 14 mai à l'assemblée générale de la Drasdner Bank, annonçait une privatisation avant un an. Elle pourrait être bien plus rapide. D'ailleurs, ce même jour, l'assemblée de la Dresdner approuvait le protocole d'accord entre la banque allemande et la BNP. Il ouvre la porte, notamment à des participations croisées et devait être également adopté mardi 18 mai par l'assemblée de la BNP. La banque

publique est clairement la valeur favorite des financiers pour une privatisation. Compte tenu de ses liens avec l'UAP et la Dresdner, la constitution d'un noyau d'actionnaires stables devrait être relativement facile: ses performances sont honora-bles (plus de 2 milliards de francs de bénéfices l'an dernier) et son réseau de distribution est un atout non négligeable. La démission de René Thode their desired to the second

mas, huit mois avant l'échéance de son mandat, s'inscrit claire-ment dans cette logique. Il veut donner le temps à son successeur de mieux connaître la ban-que. Michel Pébereau a d'ailleurs à son actif la privatisation réussie en 1987 du CCF, ce qui n'est pas le moindre de ses n'est pas le mointre, de ses atouts. Par ailleurs, la décision prise par Daniel Lebègue, directeur général de la BNP et candidat malheureux à la présidence, de rester à son poste pour assurer la continuité vise également à permettre une privatise tions. M. Labègue met ainsi fin pour le moment aux rumeurs de démission et n'a, semble-t-il, pas accepté des propositions de point de chute «honorable» faites par les pouvoirs publics. Michel Pébereau et Daniel Lebèque, qui ont des vues très proches sur les objectifs et la stratégie de la banque, avaient déjà colleboré au Trésor à la fin des années 70.

E 22 2 22 2

للفقة للاختلج

£ 171 \*

ELT.

**运车** 4 不

m 2 = r - - -

appin = "

for 1. of 1"."

THE TANK

batta 1.= ; • # 5 MIL . > --50.50

Max:

£ \_\_ \_

PER TAIL

ta and a part :

图 图 : \*\*

7.2 **加斯斯 2 200**0

k= zzz

Merry ...

E 12 E 755

NO. P. C. C.

MEDIT .

TETE .

:"三王其**然**取

E E STA

Ber in Comment

Œ.

3 : <sub>1-2</sub>

22

TE (55 2 2

(m: 21 : - --

PRÉFECTURE DE L'EURE PRÉFECTURE DE L'ORNE PRÉFECTURE DU CALVADOS

# OBJET : AUTOROUTE A 28 (SECTION A 13 - ALENÇON)

Il est porté à la connaissance du public qu'aux termes de l'arrêté interpré-fectoral, en date du 12 mai 1993, il sera procédé pendant 32 jours, du lundi 14 juin 1993 au jeudi 15 juillet 1993 inclus, à une enquête publique préala-

- A la déclaration d'utilité publique de la construction de l'autoroute A 28 (section A 13 Alençon) sur le territoire des communes de :

Aclou, Berville-en-Roumois, Boisney, Boisscy-le-Châtel, Boissy-Lamberville, Bonneville-Aptot, Bosc-Bénard-Crescy, Bosgouet, Bosrobert, Bourg-Achard, Bournainville-Faverolles, Brionne, Calleville, Capelle-les-Grands, Courbépine, Folleville, Fontaine-la-Soret, Franqueville, Harcourt, Hecmanville, Honguemare-Guenouville, La Chapelle-Gauthier, La Goulafrière, La Haye-de-Calleville, Malleville-sur-le-Bec, Malouy, Plainville, Plasnes, Saint-Eloi-de-Fourques, Saint-Germain-la-Campagne, Saint-Jean-du-Thenney, Saint-Mards-de-Fresne, Saint-Martin-du-Tilleul, Saint-Paul-de-Four-Thuit-Hébert, Verneuses, Voiscreville.

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE Bursard, Cerise, Chailloué, Chaumont, Cisai-Saint-Aubin, Coulmer, Croisilles, Forges, Gacé, Godisson, Heugon, Le Merlerault, Le Sap-André, Marmouillé, Ménil-Froger, Monnai, Neauphe-sous-Essai, Neuville-près-Sées, Nonant-le-Pin, Saint-Evroult-de-Montfort, Saint-Germain-de-Clairefeuille,

DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS La Folletière-Abenon, La Vespière.

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'EURE Boissey-le-Châtel, Bosc-Bénard-Crescy, Bosgouet, Bourg-Achard, Brionne, Courbépine, Honguemare-Guenouville, Plasnes, Thuit-Hébert,

DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

La commission d'enquête sera présidé par M. ANDRÉ MONSARRAT

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier sera tenu à la disposition du public, dans les mairies des communes susvisces, aux jours et heures d'ouverture habituels (à l'exception des jours fériés).

Et DANS LE DÉPARTEMENT DE L'EURE; à la sous-préfecture de Bernay, tous jours ouvrès, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE; à la préfecture d'Alençon (DAE), tous jours ouvrés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

rvations sur les registres d'enquête ouverts à cet effet.

Des observations pourront également être adressées par écrit aux préfectures de l'Eure, de l'Orne et du Calvados, A L'ATTENTION DE M. MON-SARRAT. PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE A 28 ROUEN-ALENÇON, pendant toute la durée de l'enquête.

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'EURE :

A la mairie d'ALENÇON, le 16 juin 1993, de 9 h à 12 h. A la mairie de GACE, le 18 juin 1993, de 9 h à 12 h. A la mairie de SÉES, le 6 juillet 1993, de 9 h à 12 h.

DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS: A la mairie d'ORBEC, le 23 juin 1993, de 9 h à 12 h.

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête pourront être

Le préfet de l'Eure. Le préfet de l'Orne. Le préfet du Calvados. Jean-François SE(LLER. Paul MASSERON. Michel BESSE.

#### **ENQUÊTE PUBLIQUE**

AVIS

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'EURE

Saint-Gervais-du-Perron, Sées, Semallé, Valframbert, Vingt-Hanaps.

- A la misc en compatibilité du plan d'occupation des sols des

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE Chailloué, Gacé, Sées, Valframbert.

ingénieur général des ponts-et-chaussées honoraire; assisté de M. LUCIEN LEPELLEY, ingénieur disisionnaire des TPE en retraite, et de M. GUY GRENTE, ingémeur divisionnaire de l'industrie et des mines en retraite.

Et également : à la préfecture d'Evreux (DCAE), tous jours ouvrès, de 9 h

DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS; à la sous-préfecture de Lisieux, tous jours ouvrès, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner par écrit

La commission d'enquête siègera pour recevoir les observations du public :

A la mairie d'ACLOU, le 29 juin 1993, de 14 h à 17 h.

A la mairie de BOISSEY-LE-CHATEL, le 24 juin 1993, de 15 h à 18 h.

A la mairie de BOSGOUET, le 17 juin 1993, de 15 h 30 à 18 h 30.

A la mairie de COURBEPINE, le 1° juillet 1993, de 15 h à 18 h.

A la mairie de LA GOULAFRIÈRE, le 9 juillet 1993, de 15 h à 18 h. <u>DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ORNE :</u>

tés pendant un an dans tous les lieux de dépôt du dossier d'enquête.

CCF : Charles de Croisset un successeur attendu

Il était logique que Charles de Croisset, directeur général du Crédit commercial de France (CCF) depuis 1987, succédât au président de l'établissement, Michel Pébereau, au cas où la place aurait été vacante. Hant fonctionnaire et inspecteur des fibities comme lui il a comme lui finations comme lui, il a, comme lui également, une bonne expérience de l'administration. Né à New-York en 1943, de mère américaine, ancien de Sciences-Po et énarque, Charles de Croisset, à vingt-neuf ans, est nommé en 1972 charge de mission pour les affaires deconomiques au secrétariet affaires économiques au secrétariat général de la présidence de la Répu-blique, dont le titulaire est Edouard Balladur.

Après plusieurs postes dans une série de cabinets ministériels, il est attiré, en 1980, au CCF par son pré-Sa carrière y sera rapide: secrétaire général, responsable des affaires internationales, puis des opérations bancaires, il est nommé directeur général le 22 juillet 1987, avec comme président Michel Pébereau, et quelques semaines après, prêté par le CCF à Edouard Balladur, ministre des finances, pour diriger son cabi-net. Neuf mois après, retour de la gauche au pouvoir et de M. de Crois-set au CCF, à son poste antérieur, procédure extrêmement rare.

De haute taille, plutôt extraverti, grand amateur de musées, il a publié, en collaboration, au milieu des années 80, une étude sur les dénationalisations Réduire l'impôl : les leçons de l'étranger (éd. Atlas economica, 1985), mais dont les développements montraient qu'à l'extérieur de nos frontières cette réduction était rarement obtenue, la priorité allant à la réduction des déficits publics.

REPRODUCTION INTERDITE

DEMANDES

D'EMPLOI

René Thomas: un long règne au service de la BNP ment comme directeur général

De tous les grands banquiers français, René Thomas est celui qui a eu la plus longue expérience professionneile. Trente-deux années professionnelle. Trente-deux années pleines. C'est en 1961 que ce petit-fils de marin breton, né à Brest en janvier 1929, sorti de l'ENA en 1955 comme, inspecteur des finances, choist, après quelques missions administratives, d'enfrer dans la banque, nationalisée bien entendu. Il est détaché comme secrétaire général du Comptoir secrétaire général du Comptoir national d'escompte de Paris (CNEP), l'une des quatre grandes banques de dépôt qui, en 1966 – Michel Debré étant alors ministre des finances - fusionnera avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie (BNCI) pour Paris (BNP), premier établissement français européen.

Ladite fusion ne sera pas une mince opération tant les « cul-tures » étaient différentes. René Thomas gravit les échelons et se retrouve en 1979 directeur général adjoint, numéro trois de la banque présidée alors par Jacques Calvet, qui, la même année, a succédé à Pierre Ledoux. Pour atténuer le traumatisme causé par le limogeage de M. Calvet après la victoire de la gauche en 1981, et pour éviter tout parachutage qui romprait la conti-nuité, M. Thomas est nommé pré-sident en avril 1982 : une véritable carrière à l'allemande, système dans lequel le PDG est choisi parmi les grands cadres élevés dans

Familier du président de la République, il se montre très œcu-ménique, recrutant, dès son avène-

chargé de l'international, Jacques wahl, secrétaire général de l'Elysée de Valéry Giscard d'Estaing de 1978 à 1981. Il y ajoute, comme directeur chargé des entreprises, Pierre-Yyes Cossé, qui yenait du cabinet de Jacquet Délors, ininistre des finances. Ce n'est pas un courtisan, et, pourtant, il sera reconduit régulièrement dans ses fonctions par la gauche et par la droite de 1984 à 1992. Du caractère, cet homme trapu au visage un peu carré en a assurément : tête de Breton, tête de cochon! Lorsque, au moment de la cohabitation, Paul Mentré, grand commis proche de l'UDF, veut entrer à l'état-ma-jor de la BNP, M. Thomas se raux et, moi vivant, je n'en aurai jamais trois!»

L'énorme facture de la filiale africaine BIAO

Avec Pierre Bérégovoy, ministre es finances à partir du printemps 1988, les relations sont plutôt fraîches. Dans l'affaire de l'attaque sur la Société générale, il prend le parti de l'establishment et du PDG Marc Viénot, son ami. Il ose même critiquer le rôle de la Caisse des dépôts, « concurrente du système bancaire et dont il faut revoir le statut » (déclaration à Ouest-France du 16 janvier 1989). A l'automne 1988, n'a-t-il pas nourri une très vive polémique avec son ministre de tutelle, ulcéré par l'augmenta-tion du tarif des cartes bancaires lancée par la très privatisée Société générale, et que René Thomas juge

tout à fait justifiée? L'affaire ne put aller trop loin puisque l'Elysée était tout proche...

Autre péché, qui aurait pu être mortel : en février 1988, juste avant les élections et le retour de la avant les ecutions dans un arti-cie public par le Monde, préconise une privatisation de son établisse-ment qui pointait 2000, pragmati-que et progressive ». Tout au long de ses ouze amées de présidence, le plus long mandat de la banque depuis un quart de siècle, René Thomas aura éprouvé quelques soucis. Absent pendant de nom-breux mois en 1990 après une très grave opération qui lui cassa la voix, il aura présenté les comptes de cette même année, « la plus désastreuse que la BNP ait conmi depuis sa création » (50 % de baisse). Les causes? Une grève coûteuse et l'énorme facture de la filiale africaine BIAO (près de 4 milliards de francs en trois ans, confiée par M. Ledoux, président de 1971 à 1979, à Jean Dromet, alors directeur général adjoint et son dauphin présumé. Il aura aussi connu quelques satisfactions en échangeant des participations avec l'UAP de son ami Jean Peyrelevade, pour coopérer dans le domaine de l'assurance et renforcer les fonds propres de la BNP. Tout récemment, il a pu sceller la prise de participation croisée avec la Dresdner Bank.

A la fin de 1987, René Thomas a accepté de nommer directeur général Daniel Lebègue, directeur du Trésor depuis 1984, poste dont Edouard Balladur, ministre des finances, a besoin pour y placer son directeur de cabinet Jean-Claude Trichet. Il aura fallu alors mettre à la retraite, avec deux ans d'avance, Jacques Masson, direc-teur général, vieux routier de la banque, ce qui laissera des traces. Les relations du président avec le nouveau directeur général, d'une grande intelligence, mais tout neuf dans la profession, ne seront pas toujours excellentes. Au point que M. Thomas, fatigué, a préféré en 1992 accepter contre son gré un nouveau mandat de trois ans platôt que de voir lui succéder Daniel Lebègue. Sa préférence allait à Jean-Claude Trichet, qui

Devant partir en retraite en janvier 1994, et soucieux de mettre en selle un nouveau PDG pour accompagner la privatisation de la banque, M. Thomas se tourna alors, bien avant les élections, vers Michel Péberean, dont il accueillit chaudement et appuya avec succès la candidature auprès de M. Balladur. Ce faisant, René Thomas, justifiant l'aphorisme selon lequel le premier devoir d'un président est de désigner son successeur, a estimé avoir bien mérité d'une banque qu'il a finalement servie pendant un tiers de-siècle.

FRANÇOIS RENARD

Le Monde L'IMMOBILIER

FABRICANT, 31 ans, BTS Édition Estienne. 2 ans d'expér. dans l'édition publicaters, le conseil et le sure de labroston. appartements ventes 14- arrdt

dans l'éction publichers, le corsel et le suit de laboration. Expér, préc: informatique sec-teur tertaire, Cherche un poste de RESPORSABLE de FABRI-CATION. Maîtrise la chaîne graphique et les relations clients/fournteseurs. Denie SCHREDER, 40-09-96-61 RUE BOISSONADE, face parc. Grand 2 PCES, 5- sec. 84 mm. 1 590 000 F. 43-20-77-47. JEUNE DIPLÔNÉ, 28 ans, DEA. Sup optique + Mastere telé-coms Pans, spécialité; opti-dectronque hyperfréquence et létécoms, étude soutes prop. concernant un poste orgénieur étude et développement dans technologes de pointe. Dispo-nible intrindipatement. Tél.: 68-25-43-23 (province). PRÈS PARC MONTSOURIS 2/3 P. 76 M² + JARD. 93 M² PARKING 48-96-07-08

Val-de-Mame NOGENT REA NEUF, studio 34 m² jardin. 839 000 F + p JN - 40-89-80-00

Prof. BTS Commerce interna tional. Exp. recherche poet rentrée 93/94 Paris-Province Tél. : (16) 32-51-15-70, bureaux Secrétaire expérimentée

38 a. ch poste stable 94, 77, ou Paris 43-61-96-63. Locations Technicien de Maintausec VOTRE SIÈGE SOCIAL

individuelles A VENDRE dams le Vel-d'Oise (95), belle maison individuale dans impasse résidence. S pièces, pourses en chêne, jambris, cuisine rustique ené-negée, cheminée Pierre Roux de Provance surce insert. Sous-sol total, terrain dos 800 m³. Prix: 1 400 000 F. Frais de noteire réduits. Tél sonès 20 h: 347-232-84.

rais de noteire reunis. el après 20 h : 34-72-32-84 appartements achats Recherche 2 à 4 PIÈCES PARIS. Préfare RIVE GAUCHE.

viagers 19: Libre, 97 m². Park, 60 at 57 ans. 710 000 F + 3 000 F/mola. Tel.: 42-65-07-57.

pavillons M. ALESIA, Petit pavillon

Avenue RAPP. Oble réception. 4 ch., Profess, poss, 17 000 f 4 ch. 1 725 F, DVI: 44-18-07-07. propriétés Propriété 3 hz. Rivière bois Confine Veley-Forez prix à débettre 71-83-22-05.

COTE D'ARMOR RÉCION PAIMPOL 3 Ficehe Malson de 1983 sur 780 m² 5 pass surface 150 m² heb.

non meublées

offres

5 peas surface 150 m² hab.
+ non-sol swer parage 2 vols., cave
et culeite fol.
R.D.C. Coix. doub. séjour 33 m²
was cheminés, 7 ch., saile de bains
équipée et WC.
Erape. 3 ch. saile de bains avec
dosche, wc., grd dégagement —
chauf. éfect. Tous commerces —
Prox. plages.
Prox. 1900 00 F.
Tél. (16) 98-22-48-30 ou
16 (1) 84-58-67-31 après 20 h.

### Les suites du plan Balladur et la conférence de presse du ministre du travail

# Le scepticisme des chefs d'entreprise

point de vue recoupe celui de l'une des fédérations les plus impor-tantes du patronat, l'UIMM (Union des industries métallurgiques et minières). Depuis quelques mois, dans Actualité, son bulletin mensuel, Pierre Guillen, délégué général et vice-président, est l'auteur, lui aussi anonyme, d'analyses préoccupées. De numéro en numéro, il passe son temps à aler-ter les chefs d'entreprise et à leur expliquer que, socialement comme économiquement, la France est assise sur une poudrière. Volon-tiers Cassandre, il n'a cessé de rap-peler à la future nouvelle majorité politique les dangers qui l'attendaient. La dernière livraison dont la rédaction fut achevée le 24 avril. contient encore son florilège de veau gouvernement « décevail », pent-on y lire, « le mécontentement serait lui aussi à la mesure de l'espoir trompé ». Rien de moins. En face, la sérénité affichée par

le pouvoir étonne, alors que de plus en plus d'observateurs estiment, sans toujours le dire officiellement, qu'il y a le feu à la maison. Pendant plus de cinq semaines, après son installation au ministère du travail, Michel Giraud a d'abord paru se cantonner dans un silence qui surprenait, compte tenu avait fait savoir qu'il ne commen-terait pas les chiffres mensuels du chômage. Ses rares déclarations sur la politique de l'emploi qu'il enten-dait mener, dont celles prononcées lors de son audition par la com-mission des finances du Sénat, le 11 mai, étaient restées très vagues. Tout an plus avait-on appris, ici, qu'il entendait relancer les idées uillistes de la participation et de l'intéressement, presque hors de propos avec le sujet central. En termes mesures, c'est tout juste s'il avait évoqué le dossier de la formation professionnelle, source de rivalités feutrées entre l'UDF et le RPR, et objet d'une commission bipartite (le Monde du 13 mai).

### 200 000 CES

dans le plan Balladur, il avait assuré que le financement de 400 000 contrats emploi-solidarité (CES, successeurs des TUC) était garanti pour 1993. Mais cela ne saurait être à la hauteur des enjeux, même si l'on peut consi-dérer que son prédécesseur, Martine Anbry, lui a légué une situa-tion inconfortable. Puisqu'il y avait eu 598 000 CES en 1992, il lui en manquera de toute manière près de 200 000 pour que, mathématique-ment, le front du chômage ne soit

De fait, tout se passe comme si M. Giraud, et le chef de gouvernement avec lui, espérait ainsi ne pas être pris au piège de promesses trop aventureuses, et qu'il était bien décidé à ne pas éveiller d'es-poirs infondés. Ni chiffres ni précisions, telle semble être la devise balladurienne. De ce point de vue, la conférence de presse du ministre du travail, lundi 17 mai, dont certains ont cru qu'elle annoncerait le prologue d'un plan emploi, s'est révélée bien décevante. Si Michel Girand s'est largement exprime, et s'est déclaré sans illusion sur la gravité de la situation, il a semblé

Certes, le chômage et l'emploi figurent parmi les thèmes qui dic-tent l'action de la nouvelle équipe, qui sous-tendent la logique du plan de redressement. Mais l'on ne s'y réfère qu'implicitement et, en tout état de cause, l'effet des mesures annoncées ne saurait être qu'indiannonces ne saurair ette qui nuirect. Aucune disposition, d'ailleurs,
sauf pour les CES, ne peut être
ssimilée à une politique défensive,
en attendant que la logique économique porte ses fruits. Par rapport
à Pierre Bérégovoy, M. Balladur a
adopté la version extrême du précepte selon lequel tout dépendait
du maintien des grands équilibres, du maintien des grands équilibres, résumée dans une phrase désor-mais fameuse : « Les fondamentaux

Il y a de bonnes raisons à cela, que le premier ministre excelle à distiller, politiquement. A échéance normale, c'est-à-dire pour 1995, on ration sensible de l'emploi, encore moins du chômage. De ce point de

ture de l'INSEE, qui table sur un taux de chômage de 11,2 % de la population active à la fin de 1993, est tristement édifiante. Même en cas de reprise soudaine, et actuellement hypothétique, l'inertie propre au marché du travail est telle que les résultats tarderaient à se manifester pour faire croire que la ten-dance est durablement inversée. De toute manière, il faut se souvenir que l'évolution démographique reste largement excédentaire, et pour longtemps, qui e produit » chaque année de 150 000 à 200 000 actifs supplémentaires à la recherche d'un travail.

#### Le rendez-vous de septembre

Dès lors, la tentation est forte de provoquer un endormissement en espérant détourner l'attention de l'opinion des soucis de l'heure par un programme exclusivement économique. En profitant de l'état de grâce, M. Balladur cherche à reporter le rendez-vous fatal sur une loi quinquennale, adoptée à l'automne prochain, qui lui permettrait dans l'immédiat, si cela marche, de diminuer la pression, mais, surtont, dont les promesses se situeraient en dehors du cadre des échéances électorales prévues. Habile, au moins dans l'immédiat...

Une fois estompé l'effet de choc qui a suivi l'annonce du plan de redressement, c'est ainsi que l'on pourrait interpréter la scène qui vient de se jouer. Si l'emploi et le chômage sont la préoccupation primordiale du gouvernement, ils ne sont que l'objet induit des mesures | sont due l'objet mouit des mesures arrêtées qui, d'ailleurs, n'auront pas d'influence instantanée, au mieux. Au pis, les dispositions aggraveront la simation, ajouteront aux tensions, mais, dans une lec-ture positive, pourront quelque rendu nécessaire, un « trou noir » on une « purge», où sera mis en cause l'héritage de la gestion socia-Ainsi que le notent quelques

voix discordantes, le plan pèche par son «économisme» qui laisse par son deconomies di tatses si peu de place au social. Certains, même, le jugent régressif qui consi-dèrent que l'on en est revenu aux techniques des années 70, quand les méthodes de traitement social étaient encore ignorées. D'autres l'estiment contre-cyclique en faisant observer que des aides, déci-dées au cœur de la récession, ne déclenchent pas la reprise. Au contraire, elles amplifient un « effet d'aubaine » qui n'aura pas de conséquences en terme d'emploi. Quelques-uns, encore, spécialistes du marché du travail, prédisent que, en l'absence de mesures spéci-fiques avant le mois de juin, le processus eugagé n'aura aucune incidence sur 1994, et ils parlent d'« effet cumi la comptes de seninterviendrait à compter de septembre. Ceux-là, mais ils ne sont pas les seuls, imaginent 400 000 chômeurs de plus à la fin

Ces craintes ont quelque fonde-ment. La récession actuelle va exacerber les phénomènes d'exclusion. L'aide apportée pour l'emploi de salariés an SMIC peut se transforsaintes an SMIC peut se transion-mer en piège à bas revenus. Mais il peut y avoir plus grave. Déjà annoncée par l'INSEE pour le pre-mier semestre 1993, avant le plan Balladur, la baisse de ponvoir d'achat peut s'accentuer. Mécaniquement, elle est déjà inscrite dans l'augmentation de la contribution sociale généralisée, dans les prélèvements sur l'essence, les tabacs ou l'alcool, et dans le coup de frein donné aux salaires de la fonction publique ou des entreprises natio-.



nales. Virtuellement, elle est induite par le déficit de l'UNEDIC qu'il faudra bien résorber, soit par des baisses de prestations comme le demande le CNPF, soit par une hausse des cotisations comme le réclament les syndicats.

#### Sans contrepartie patronale

Comment ne pas croire que tous ces éléments joueront contre la consommation, done sur l'emploi et, par suite, sur le chômage?
D'autant que, s'agissant cette fois
des retraites, tous les
enchaînements n'ont pas été cernés
avec précision. Actuellement à
l'étude, l'allongement de la durée
de cotisation pour faire valoir ses
droits à l'arrêt d'activité aura fatslement un effet sur l'emploi. De lement un effet sur l'emploi. De même, il aura des répercussions sur les besoins en financement supplé-mentaire de l'UNEDIC des lors que les entreprises continueront à utiliser les préretraites pour régles leurs problèmes de sureffectifs...

An regard de toutes ces menaces le plan Bailadur apparaît presque de remise en ordre économique selon des mécanismes tradition nels, sans pratiquement aucune Ce ne sont pas les 50 000 emplois « préservés » par le soutien au bâtiment et aux travaux publics qui feront pencher la balance dans l'autre sens, pas plus que les 50 000 emplois attendus de l'exonération des charges d'allocations familiales, pour 10 milliards de francs, si tant est qu'ils aient été calculés autrement que « par l'or-dinateur », ainsi que cela a été assirmé pendant la réunion inter-ministérielle.

Dans ces conditions, on voit bien le danger, dont s'effraient cerusen le canger, dont s'effraient cer-tains milieux patronaux, à la diffé-rence du CNPF. A terme, tous les avantages accordés aux employeurs, sans contrepartie, ris-quent de se retourner contre leurs bénéficiaires et la convacament bénéficiaires et le gonvernement, qui ne pourra, pour sa part, que présenter des comptes en voie d'apprement pour seul bilan. Dan-gereux. Cela explique bien sûr que, dès le 14 mai, recevant François Perigot, président du CNPF, le premier ministre ait « fait monter la pression » pour obtenir des efforts importants qui viendraient à l'appui de sa thèse d'une capacité rapide d'adaptation à la nouvelle donne. Après tout, en compensa-tion des avantages accordés, le patronat pourrait faire un geste pour l'UNEDIC, pour l'apprentis-sage et, pourquoi pas, pour ces « pactes pour l'emploi » indéfinis qui figuraient dans la plate-forme de l'UPF avant les élections.

C'est peu de dire que, jusqu'à présent, le CNPF se laisse tirer l'oreille alors que nombre de chefs d'entreprise, qui affichent leur volonté d'agir pour l'emploi, ne cachent plus leur angoisse. On a

Serbie, que des initiatives seront annoncées le mois prochain, le temps presse maintenant. Pour le gouvernement, bien sûr, qui en attend le complément indispensa-ble à son action et qui s'est limité à une réponse «économique». Pour la société aussi, qui se trouve en grand péril.

Si, en effet, nous dansons sur une poudrière, l'échec de M. Balune poudrière, l'echec de M. Bal-ladur, dû à son goût de la tem-porisation autant qu'à l'aveugle-ment du CNPF, serait préjudiciable à tous. La prochaine fois, demain sûrement, nous sommes menacés par l'émergence du populisme, fante d'avoir des réponses pour l'emploi. Et, face à Jean-Marie Le Pen, le rôle ne sera Jean-Marie Le Pen, le rôle ne sera pas toujours tenu par l'abbé Pierre.

### M. Giraud sans illusion sur sa politique de l'emploi

« Voltigeur », ainsi qu'il se défi-nit lui-même, Michel Giraud, ministre du travail, a commenté. lundi 17 mai, au cours d'une conférence de presse, l'articulation entre sa politique de l'emploi et les mesures du plan de M. Balladur.

Optimiste quand il avait évalué 'de 150 000 à 200 000 le nombre fin de l'année, M. Giraud a repris à son compte l'estimation de runedic (+340 000) jugée « tout 'à fait probable ».

En face, sans parler des 6,5 milliards de francs du compte d'affectation spéciale provenant des privatisations, ses moyens sont à la fois énormes sur le papier - 14 milliards de francs, dont 7 lui sont fournis par le collectif budgétaire et le reste par une réserve existante – et limités.

### de souplesse»

Pour l'essentiel, en effet, ces sommes sont gagées sur des opérations en cours. Il en va ainsi des 4,2 milliards de francs qui permettront de lancer 250 000 CES (contrats emploi-solidarité) en plus des 200 000 budgétés, sans com-mune mesure avec les 598 000 de 1992; des 3,1 milliards de francs, voire plus, qui permettront à l'UNEDIC de passer «le cap» difficile de trésorerie à partir de juin : par l'abbé Pierre. et, enfin, des 4,5 milliards destinés
ALAIN LEBAUBE

loi, l'exonération des allocations familiales pour les bas salaires.

Tout en affirmant « ne pas interactions d'accès à l'emploi ». le ministre du travail se retrouve, de limiter. Il a laissé entendre que, a dans l'état actuel des choses », l'exonération de charges pour l'embauche de jeunes ne serait pas pro-longée au-delà du 1= juillet. Le programme PAQUE de formation et d'insertion (4,2 milliards de francs) pourrait être remplacé par « toute autre mesure mieux adap-tée». Seul l'apprentissage (500 millions de francs) doublerait ses effectifs qui passeraient à 400 000.

Ce faisant, M. Giraud a indiqué` quelle serait sa ligne de conduite. La loi quinquennale débattue à l'automne sera élaborée « en concertation » avec les partenaires sociaux mais devrait faire une large piace à la réorganisation du temps de travail sous toutes ses formes pour « plus de souplesse ».

La formation sera développée et les appels seront multipliés en direction des chefs d'entreprise plutôt les branches professionnelles que le CNPF – pour qu'ils se mobilisent pour l'emploi. Quant au dossier de l'UNEDIC, en dehors de l'aide immédiate, le ministre du travail rappelle qu'il « n'est pas le tuteur » du régime d'assurance-

#### ÉTRANGER

Le premier mariage de l'électronique, du téléphone et de la télévision

# West s'associe à Time Warner pour développer une «autoroute électronique»

La compagnie régionale de télécommunications US West, l'une des sept «Baby Bells» nées en 1984 de la déréglementation du téléphone aux Etats-Unis, et Time Warner, le premier groupe mondial de communication, ont annoncé, lundi 17 mai à New-York, la conclusion d'un accord visant à constituer un gigantesque réseau permettant aux clients d'accéder, par câble, à partir du domicile ou du lieu de travail, à toutes les informations et données ment disponibles auprès de l'un ou l'autre groupe.

NEW-YORK

de notre correspondant

Ce mariage de l'électronique, du téléphone et de la télévision s'ins-crit dans le cadre de la constitution de véritables « autoroutes électroniques», un concept qui bénéficie de l'aval de la Maison Blanche, le préraval de la Marson Blanche, le pre-sident Clinton et, surtout, son vice-président, Al Gore, ayant manifesté à plusieurs reprises l'intérêt qu'ils portaient aux technologies du futur dont ils veulent faire le pilier de leur politique industrielle.

Aux termes de l'accord signé dimanche dans la soirée, US West va investir 2,5 milliards de dollars (1 dollar vaut environ 5,40 francs) dans Time Warner Entertainment en échange d'une participation de 25,5 % dans cette société qui dis-pose de sept millions d'abonnés à son réseau de télévision par câble, le second en importance aux Etats-

A la suite de cette opération financière, la participation de Time Warner dans sa filiale sera ramenée à 62,5 % et les deux autres partenaires japonais (Toshiba Corp. et Itochu Corp.) qui, ensem-ble, détenaient 12,5 % du capital de Time Warner Entertainment, subiront une légère dilution de leur participation. Selon certaines sources, sur cette somme, I milliard de dollars environ devraient être consacrés à la construction de cette future « autoroute électronique», tandis qu'un montant sensiblement équivalent serait consacré à alléger le bilan de Time Warner.

#### Le premier réseau interactif mondial

Le groupe a perdu en décembre dernier son patron, Steven Ross, décédé d'un cancer. Grace à l'ac-cord conclu avec US West, son successeur, Gerald Levin, pourra réaliser l'idée qu'il avait en tête : constituer le premier réseau interactif mondial, accessible par câble dès 1994 et susceptible d'offrir à quatre mille abonnes de la banlieue d'Orlando (Floride), sélectionnés pour ce test, une vaste panoplie de films, de jeux vidéos et de services divers (notamment de télé-achat) mais aussi téléphoniques, en appuyant simplement sur un bouton. On en décrochant désormais son combiné téléphonique. Time Warner avait d'ores et déjà prévu d'augmenter de 100 millions de

ments annuels que le groupe consacre à ce seul projet, pour le porter à 400 millions de dollars pour

D'après les spécialistes du secteur, cette alliance devrait permettre de mettre en commun le savoirfaire de Time Warner en matière de programmes de loisirs, les connaissances d'US West dans le domaine des services accessibles par téléphone, et la compétence de Toshiba pour tout ce qui dépend des hiens de consommation électroniques. US West, qui est basée à Denver (Colorado) et qui dessert quatorze Etats, dispose d'un réseau de vingt-cinq millions d'abonnés.

L'accord passé avec Time Warner lui permettra d'utiliser le câble coaxial de cette société et d'offrir à ses clients un branchement sur son réseau téléphonique à longue distance. US West deviendra alors un redoutable concurrent pour les autres «Baby-Bells» locales, là où sont situés les clients de Time Warner et qui, elles aussi, assurent les liaisons téléphoniques à longue

Time Warner est implanté pour sa part dans trente-six États américains et son rapprochement avec une grande compagnie de télécom-munications lui permettra non seulement de compléter sa panoplie technologique, mais aussi de com-mencer à se désendetter. Depuis la fusion, en 1990, de Time et de Warner, le nouveau groupe affiche encore une dette évaluée à 13.8 milliards de dollars.

# Le KEVLAR' de leurs gants protège les chirurgiens des blessures du scalpel. Qui l'a conçu?

DuPont de Nemours. Surpris?



# VIE DES ENTREPRISES

Distributeur d'ouvrages neufs à prix réduits

### Maxi-Livres Profrance va rejoindre le second marché

Si, depuis le début de l'année mauvaise conjoncture oblige, - les introductions en Bourse ont tendance à se faire rares, voire inexistantes, les prétendants à la corbeille sont en revanche légion. Maxi-Livres Profrance est de ceux-là. Ce distributeur de livres neufs à prix réduits devrait tenter l'aventure boursière, dès le mois de septembre, en rejoignant le second marché. Cette introduction, pilotée par le cabinet d'ingénierie financière Europe Finance et Industrie, va certes accroître sa notoriété, mais surtout lui permettre de se donner les moyens de mener à bien son plan de dévelopnement tant sur l'onverture de nouveaux magasins que sur la création de nouvelles collections.

Créé en 1980 par un grossiste en livres, Maxi-Livres Profrance est une société anonyme an capital de 44,5 millons de francs répartis

Interrogations chez le numéro un de l'informatique

# Le PDG d'IBM pourrait infléchir le plan de son prédécesseur

filiales étrangères, les salariés, le nouveau PDG d'IBM Louis Gestner, anx commandes depuis trente jours, dit désormais sa préoccupation de ne pas réduire le redressement du géant mondial de l'infor-matique à un simple « découpage de salami». M. Gestner semble revenir sor le plan drastique lancé par John Akers, son prédécesseur, qui misait sur l'explosion des structures pour insuffler au géant assoupi une nouvelle dynamique, des pratiques plus agressives et un sens plus aignisé du marché.

Pour le moment, cette prise de distance relève moins d'une divergence de fond que d'une différence de degré. Alors que M. Akers per-cevait le nouvel IBM comme une fédération d'unités décentralisées, indépendantes dans leur stratégie, et voulait signifier cette autonomie opérationnelle par de nouveaux liens units» étant contrôlées totalement par le groupe, d'autres à 51 %, d'autres encore ne restant dans l'orbite du géant d'Armonk que par le biais de participations minoritaires, -M. Gestner, acquis au premier point, semble plus réticent sur l'application systématique du second Selon hui, l'important est de trouver la taille adéquate et de s'y tenir. Et surtout éviter de se lancer dans un processus de démantèlement dont on ne percevrait plus la fin.

Pour le moment, les interroga-tions ainsi exprimées n'ont donné lieu à aucune décision concrète. Car M. Gestner sait aussi qu'il doit compter avec les réactions de Wall Street, où l'on cloue régulièrement au pilori les PDG jugés trop timorés et que l'on convainc plus facilement avec des actions de restructuration

CHIFFRES ET MOUVEMENTS

#### **ACHATS**

□ BSN prend 50 % dans Aguas de Lanjaron en Espagne. - Le groupe agroalimentaire BSN se renforce dans Teau en Espagne en prenant une par-ticipation de 50 % dans Agnas de Lanjaron pour un montant équiva-lent à 2,750 milliards de pesetas (120 millions de francs). Aguas de Lanjaron possède trois sources (Lan-jaron, Fondalt et Agnamur) et vend de l'eau minérale plate et gazéifiée, principalement dans le sud de l'Es-pagne. En 1992, le chiffre d'affaires d'Aguas de Lanjaron était de 260 millions pour un volume de 260 millions, pour un volume de 166 millions de litres. BSN est déjà présent sur le marché de l'eau minérale en Espagne avec la société Font Vella, implantée dans le nord du

Hewlett-Packard rachète BT and D Technologies (fibres optiques). -La firme américaine Hewlett-Packard a annonce un accord de principe pour racheter BT and D Technolo-gies, une entreprise conjointe entre BT (British Telecom) et Du Pont, spécialisée dans les fibres optiques. Les termes de la transaction n'ont pas été retres de la transaction n'ont pas été retres de parties. Elle permettra à Hewlett-Packard de disposer de «la plus vaste gamme au monde de com-pasants » pour l'utilisation des fibres fondée en 1986, est une entreprise conjointe dont Du Pont possède 60 % et BT 40 %. Elle est basée à Ipswich (Grande-Bretagne) et emploie près de 500 personnes.

□ Reuters achète la société infon que Effix Holdings pour 58,8 millions de francs. – Le groupe britannique

d'informations financières Reuters Holdings a annoncé avoir acheté la société informatique française Effix société informatique française Effix Holdings à la Banque Internationale de Gestion et de Trésorerie (BIGT) pour la somme de 58,8 millions de francs payée au comptant. Effix Holdings est depuis quatre ans un important fournisseur de logiciels pour les produits d'informations financières de Reuters, notamment le Triarch 2 000. Le groupe britannique avait pris en 1992 une participation de 35 % d'une valeur de 23,8 millions de francs dans Effix Systèmes, filiale d'Effix.

cadres dirigeants et les banques.

L'entreprise a réalisé au cours de

l'exercice écoulé, qui s'est achevé le 31 mars, un chiffre d'affaires de

400 millions de francs pour un bénéfice hors intérêts minoritaires

L'entreprise représente aujour-

d'hui une centaine de boutiques franchisées en France et en Belgi-que qui proposent des livres neufs à des prix en général inférieurs de 50 % à la première édition. Ces

ouvrages proviennent soit de rachats de stocks chez les éditeurs,

soit d'accords de réédition. Ces

accords de réédition ne sont pas signés qu'en France : par le biais d'une filiale commune avec plu-

sieurs éditeurs étrangers, dont le siège est à La Haye, l'entreprise est associée à un programme de coédi-

#### RÉSULTATS

CSEE table sur une progression de 50 % du résultat courant en 1993. — Le groupe d'équipements électroniques professionnels CSEE (ex-Compagnie des signaux) table pour 1993 sur une progression d'environ 50 % de son résultat courant et de 20 % de son chiffre d'affaires, a indiqué lundi 17 mai son président Yazid Sabeg. La société, cotée sur le marché à rèsiement mensuel, esoère distribuer règlement mensuel, espère distribuer à nouveau un dividende pour l'exer-cice 1993, a indiqué la direction. Le chiffre d'affaires - qui devrait s'éta-blir en 1993 à 1,750 milliard de plus vaste gamme au monde de com-posants» pour l'utilisation des fibres optiques dans les télécommunica-tions, a déclaré le vice-président et directeur général de la finue, William Craven, BT and D Technologies compris entre 100 et 150 millions, devrait être équilibré au cours de rcice et contribuer favorable résultat du groupe dès 1994.

SEITA: bénéfice net en forte se. - La SEITA a enregistré en 1992 un bénéfice net de 366,7 millions, contre 153 millions pour l'exer-

avaient été obérés par d'importantes provisions dues à des restructurations industrielles (fermeture des usines de Dijon et de Mâcon). L'an dernier, la distribution s'est développée, tant dans les tabacs que dans les produits annexes type cartes de téléphone (activité en hausse de 22,3 %) et cartes de parking. Le chiffre d'affaires de la SETTA a atteint en 1992. 13,4 miliards de francs, en hansse de 8,2 %, l'activité industrielle représentant sur ce total près de 5 miliards de francs (+6,5 %). A l'impact favorable des hansses de prix intervenues en 1992, s'est ajonté le développement des ventes de cigarettes blondes en France et à l'étranger. Pour cette estivité le chiffre d'affaires a proactivité, le chiffre d'affaires a pro-

gressé de 15 %. Matussière et Forest (papier) a perdu près de 90 millions de francs en 1992. – Matussière et Forest (MF), dernier producteur français de papier. journal, à enregistre en 1992 une perte nette (part du groupe) de 89,7 millions de francs, alors pu'il étant bénéficiaire de 52,6 millions en 1991, Avant intérêts minoritaires, le groupe enregistre une perte de 90,9 millions de francs contre un résultat net positif de 53,4 millions en 1991. Le résultat d'exploitation en 1991. Le resultat d'explonation est négatif de 20,6 millions alors qu'il était, hei aussi, positif de 121,7 mil-lions en 1991. Le chiffre d'affaires 1992 s'est élevé à 1,46 milliard de liard, l'ampée précéde

□ ECIA (groupe PSA) annonce un résultat net à 202,1 millions de francs en 1992. – Le groupe Equipements et composants pour l'industrie automobile (ECIA, filiale du groupe PSA Pengeot-Citroën, spécialisé dans les

cycles), a dégage un résultat net (part du groupe) de 202,1 millions de francs en 1992, en baisse de 22 % sur 1991. Son chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 7,53 milliards de francs, soit une progression de 2,6 % à périmètre constant. ECIA a réalisé 5,78 milliards de francs de realise 5,78 milhards de francs de ventes dans l'équipement automobile (+9,1 %), 1,4 milhard dans les motocycles (+4 %) et 346,1 millions de francs (-4,8 %) dans l'outillage. Les résultats consolidés prennent en compte les effets de la cession de les consolidés de la cession de les consolidés de la cession de les consolidés de la cession de les cesties de la cession de la cession de la cestie de la cession de la cession de la cestie de la cession de la cessio Peugeot Cycles à la holding Cycleu-rope et l'acquisition du contrôle majoritaire de Hills Precision Com-

□ Lufthansa reste dans le rouge en 1992. – La compagnie aérieune alle-mande Lufthansa a enregistré au niveau du groupe en 1992 de nouvelles pertes d'un montant de ard de francs, mais table sur un retour à l'équilibre en 1994 grâce. anx mesures d'économies en cours. Le chiffre d'affaires consolidé de la compagnie allemande a progressé de 7,1 % en 1992, à 58,6 milliards de francs. Commentant ces résultats, Juergen Weber, président du directoire, s'en est pris au mouvement de libéralisation aux Etats-Unis.

#### SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

□ Framatome Connectors France - La direction de Framatome Connectors France, filiale du groupe français Framatome spécialisée dans la fabrication des connecteurs électroniques et électriques, a présenté ven-dredi 14 mai, devant le comité d'entreprise, un plan de restructuration prévoyant la suppression de 234 emplois. Cette diminution d'effectifs concerne principalement les sites industriels de la division militaire et aéronautique de l'entreprise, ainsi que son siège social de Ver-sailes (Yvelines). La direction a par ailleurs annoncé son intention de regrouper tous les moyens de produc-Champagné (Sarthe), ce qui devrait se traduire par le transfert de 163 salariés de l'usine voisine de La Ferté-Bernard (Sarthe) vers l'usine de Champagné, Framatome Connectors

riés. - La société Causse-Walon (der-nière filiale du secteur des transports du groupe Chargeurs), premier distributeur et transporteur routier euro-péen de véhicules neufs, a annoncé à Vélizy (Yvelines), une nouvelle vague de 128 licenciements sur un effectif de 850 employés. Ces licenciements s'ajoutent aux 117 déjà effectués en novembre 1992. Ils concernent sept

France emploie au total 1 400 sala-

#### des vingt, sites de l'entreprise. FAILLITE

□ La compagnie de charter cana-dieme Nationair déclarée en faillite. ~ La compagnie canadienne Nationair, aux prises avec de graves difficultés financières depuis plusieurs mois, a été déclarée officiellement en faillite Troisième transporteur aérien du pays et première compagnie de char-ter, Nationair qui a accumulé envi-run 320 millions de francs de dettes, s'était placée le 22 mars dernier sous a protection de la loi canadienne sur les faillites afin d'échapper provisoi rement à ses créanciers. Compagnio entièrement privée, créée il y a huit ans, elle a enregistré l'an dernier une perte de 7,7 millions de francs pour un chiffre d'affaires de près de 1 200 millions de francs avec environ 1 300 personnes.

# MARCHÉS FINANCIERS

#### PARIS, 18 mai 1 Regain

Après deux séances de balsse sévère, la Bourse de Paris regagnalt du terrain mardi dans le sillage du MATIF, qui se montrait confient dans les résultats du référendum danois en cours. En hausse de 0,24 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 a franchi rapidement le niveau des 1850 points, se stabilisant à 1849,92 points, soit un gein de 0,77 %.

points, soit un gain de U, // %.

Le marché était plus actif que la veille, le montant des échanges sur le marché à règlement mensuel dépassant les 400 millions de francs. Le marché des actions a rebendi lundi sur le seuil des 1 830 points, ce qui est de bon augure selon les milleux spécialisés. A ce niveau, des valeurs de premier plan offrent des cours attractifs, estiment des analystes, même si l'activité économique est très faible.

# A cela s'ajoutera, toujours selon les analystés, immenduablement un plan en faveur de l'épargne pour favoriser le mise en œuvre des privatise-

BOLRSE DE PARIS

leur mardi metin pour le c note un gestionnaire.

Si certains experts volent le CAC 40 à 2 200 points à la fin de l'année, d'autres estiment que cet indice pourrait tomber dans un avenir relativement proche à 1 750 points si aucune éclaircie économique ne se manifeste rapidement.

Sur la liste des achsta figurent Michelin, Alostal-Alsthom, la Générale des seux et Chargeurs sous le niveau des 1 000 francs. Pour de nombreux experts, le plan Belledur, qui, à pramière vue, donne l'impression de freiner encore le

# NEW-YORK, 17 mai 1 Nerveuse huis clos pour l'Open Market, attendra davantage de preuves d'une reprise de l'infiation pour modifier les teux directeurs. Sur le marché obligataire, le teux d'intérêt sur les bons du Trésor à trems ans, principale valeur de référence, est remonté à 6,96 % contre 6,94 % vendredi solv.

Wall Street a légèrement progressé lund 17 mai dans une strosphère nerveue. Le Bourse américaine s'in-quiète à la fois des chiffres de l'inflanervouse. La sourse americane autori, publiés la semaine dernière, et des incertitudes sur l'espect final du plan de néduction du déficit budgétaire présenté par les Serbes de Bosnie du plan de pate Vance-Owen ne manque pas de freiner les investisseurs. Ces derniers redoutant eque nous soyons forcés d'intervenir militairement d'une manière ou d'une autre en Bosnie», a souligné James Solloway, directeur de recherche chez Argus Research. En retrait durant l'essentie de la séance, l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a termine en cidture à 3 449,93 points en heusse de 8,92 points (+ 0,2 %). Quelque 228 millions de titres ont été échangés. La nombre de titres en beisse a dépessé celui des valeurs en hausse : 1 078 contre 839.

Maigré la progression plus repide

Maigré la progression plus repide que prévu de l'inflation en avril aux Etats-Unia, les analystes estiment que la Réserve fédérale dont les gouver-neurs se réuniront, mardi 18 mai, à

|     | YALEURS               | Cours du<br>14 mai | Comes de<br>17 mai |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     | Alcoe                 | 65 3/4             | 60 648             |
|     | ATT                   | 56 7/8<br>39 7/8   | \$53/8<br>401/8    |
|     | Chang Marchattan Rack | 29 779             | 297/8              |
|     | Du Paat de Namours    | <b>6</b> 1 1/2     | 51 3/8             |
| -   | Eastman Kodek         | 51 1/4             | E1 5/8             |
|     | E0004                 | 63 7/8<br>53 7/8   | 64.3/8<br>64.7/8   |
|     | Ford                  | 93 1/4             | 93 6/8             |
| 1   | General Motors        | 39 1/4             | 39 7/8             |
| - 1 | Goodyear              | 39                 | 38 1/8             |
| ]   | BY                    | 47 3/4             | 47 5/8             |
| 1   | <b>∭</b>              | 81 3/4             | 82 1/4<br>70       |
| ı   | Mobil 07              | . 69 3/4<br>89 3/4 | 71 5/8             |
| -   | Schurberer            | 65.7/A             | 86.14              |
| i   | Tenaco                | 83 1/2             | 64 1/8             |
|     | UAL Corp., ex-Allegis | 140 1/4            | 138 1/2            |
|     | Union Carbida         | 18 3/4             | 18 34              |
|     | United Tech           | 51 7/8             | 51 7/B             |
| 1   | Westinghouse          | 15 3/8             | 15 3/8             |

#### LONDRES, 17 mai 1 Attentisme

TOKYO, 18 mai Accès de faiblesse

Les valeurs ont progressé dans le sillage du marché à terme, lundi 17 mai, au Stock Exchange, où le volume des transactions a été modéré dans l'attente du référendum danols aur le traité de Masstricht. L'indice Footale des cent grandes valeurs s'est inscrit en clôture en hausse de 11,1 points (0,4 %) à 2 858,1 points. R avait pendu plus de 6 points à l'ouverture, dans le crainte d'augmentations de capital de British Airways et Allied Lyons.
L'attente de la publication, certe

Forte belese, merdi 18 mai, à la bon compte de la part des institutions Bourse de Tokyo, victime des craintes publiques se sont capandant manifesdes investisseurs alors que les résul-tats des entreprises jeponaises pour l'amée fiscale 1892-1993 (du 1= avril au 31 mars) commençent à être de séance 336,12 points, soit 1,63 %, à 20 229,39 points. Les

**CHANGES** 

Dollar: 5,4760 1

17 mai

FRANCFORT 17 mai

Paris (18 mai) ... Henr-York (17 mm)\_

1222

Fisher.

1-2

| VALEURS                                                                                                       | Coms de<br>17 mei                                                           | Cours du<br>18 cmi                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alicomoto Bridgestore Canon Feij Beet Houde Meteon Meruschite Shearle Meteorial Henry Sony Core Toyota Motors | 1 370<br>1 400<br>1 420<br>2 080<br>1 420<br>1 340<br>709<br>4 720<br>1 700 | 1 360<br>1 380<br>1 410<br>2 030<br>1 430<br>1 320<br>706<br>4 650<br>1 670 |
|                                                                                                               |                                                                             | -:                                                                          |

**BOURSES** 

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



### 25 mai 1993

#### Assemblée Générale du Crédit local de France

Le Crédit local de France présente ses résultats et ses perspectives à ses actionnaires

Le Crédit local de France finance chaque jour le cadre de vie : routes, équipements sportifs, écoles, lycées, transports... Aujourd'hui, près d'un équipement sur deux réalisés par les communes, les départements, les régions est financé par le Crédit local

En 1992, le Crédit local de France a ainsi prêté 42 milliards de francs et son résultat net consolidé a atteint 1193 millions de francs, soit une progression de 11 %. Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires un dividende global de 14,10 francs par action, en progression de 17.5 %.

L'assemblée générale du Crédit local de France, à laquelle sont conviés tous les actionnaires, aura lieu le 25 mai 1993 à 16 h 00, à l'hôtel Méridien Montparnasse, 19 rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris.



Le financier du cadre de vie

#### 14 mai 17 mai se 100 : 31-12-81) Indice général CAC 512,70 507,80 Le dollar s'inscrivait en hausse mardi 18 mai, à 5,4760 francs coatre 5,4370 francs au cours indicatif de la Banque de France. Le mark revenait à 3,3670 francs contre 3,3721 hindi. (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1 851,74 1 835,72 NEW-YORK (Indice Dow Jones) 3 443,01 3 448,22 LONDRES (Indice « Financial Times ») 14 mai 17 mai

Dollar (ex yeas).... 110,77 MARCHÉ MONÉTAIRE

1 634,51 1 627,88 TOKYO 17 mai 18 mai 20 20 39

#### MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                  | COURS O                                                                      | DMPTANT                                                                      | COURS TERME TROIS MOIS                                                       |                                                                              |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | Demandé                                                                      | Offert                                                                       | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |  |  |
| \$ R-U Yen (190) | 5,4690<br>4,9018<br>6,5338<br>3,3690<br>3,7046<br>3,6125<br>8,3715<br>4,4160 | 5,4710<br>4,9081<br>6,5850<br>3,3695<br>3,7886<br>3,6875<br>8,3774<br>4,4195 | 5,5265<br>4,9532<br>6,5739<br>3,3679<br>3,7246<br>3,6535<br>8,3970<br>4,3635 | 5,5315<br>4,9624<br>6,5827<br>3,3789<br>3,7315<br>3,6612<br>8,4092<br>4,3745 |  |  |

#### TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|                                                                                                        |                                                                        | MOIS                                                                                  | TROIS                                                                   | MOIS                                                                               | SIX MOIS                                                                      |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                        | Demande                                                                | Offert                                                                                | Demandé                                                                 | Offert                                                                             | Demandé                                                                       | Officit                                                                           |  |
| Yen (100)  Ecs Destschemark Franc sules Live indienne (1000) Live sturling Peachs (100) Franc français | 3 1/16<br>3 1/8<br>7 9/16<br>5 1/16<br>10 9/16<br>6<br>11 7/8<br>7 3/4 | 3 3/16<br>3 1/4<br>8 1/8<br>7 11/16<br>5 3/16<br>10 13/16<br>6 1/8<br>12 7/8<br>7 7/8 | 3 1/8<br>3 1/8<br>7 5/8<br>7 1/4<br>5 1/16<br>6 1/16<br>11 5/8<br>7 3/8 | 3 1/4<br>3 1/4<br>7 3/4<br>7 3/8<br>5 1/8<br>18 11/16<br>6 3/16<br>12 5/8<br>7 1/2 | 3 1/4<br>3 3/16<br>7 3/8<br>6 15/16<br>4 13/16<br>10 5/16<br>6 1/16<br>11 1/4 | 3 3/8<br>3 5/16<br>7 1/2<br>7 1/16<br>4 15/16<br>10 9/16<br>6 3/16<br>12<br>7 1/8 |  |

ه کدامن رالامل

# MARCHÉS FINANCIERS

■ Le Monde ● Mercredi 19 mai 1993 27

| BOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DF I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours Pressier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derpier 5 COES +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | glement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | uel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALDIDO COM PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | evés à 13 h 30<br>mir Demis 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATION VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cours Premier precid court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>                                     </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>~~~~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proguer Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 30 300 80 + 3 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1040   C.N.E.3%   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5500   5550   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   5050   50 | 5580 +038<br>1084 +038<br>905 +037<br>1895 +027<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ampute Section VALEURS section VALEURS section VALEURS section VALEURS section VALEURS section VALEURS SECTION OF CITY SECTION VALEURS SECTION | 1017   1015   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026 | 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lapayera   196 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196   196 90   + 255   252   + 402   + 2449   + 2449   + 2449   + 2450   + 255   + 255   + 252   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2469   + 2   | 5 Compete +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 590 630 630 600 1011 475 10 581 583 583 114 111 50 1353 385 341 346 550 122 50 137 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20 157 20  | 7% +- 44 Ford    | Motor 231 70 3 gold. 156 80 157 215 2 Belgane 358 10 3 Motorn 215 2 Belgane 358 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 30   300 80   + 3 1: 58 50   - 27   12   13   15   15   1   1   13   15   10   355 10   + 14   355 10   355 10   - 10   355 10   30   40 20   + 0 2   36 10   20   20   20   20   36 10   20   20   20   36 11   811   811   81   81   37   80   83   80   - 10   36   14   25   10   20   36   20   20   20   37   80   357   80   + 10   36   14   50   - 10   36   14   50   - 10   37   80   37   80   - 10   38   80   - 10   39   80   - 10   30   13   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30   10   30 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALEURS % d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lu % die<br>nai coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Decide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cours Dernier pric. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S Dermier<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachat<br>Frais inc. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachat<br>Frais Inc. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emission Rachat<br>Frais Inc. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emp. Esse 9:3% F8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 5 43 1 88 40 9 75 46 422 65 2 90 95 4 80 1 779 2 17 70 5 26 3 26 3 26 10 3 26 0 91 3 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foncine (Tel.) Foncine SA (La) Foncine Victoire G.T.I. (Tramport) Foncine Foncine Victoire G.T.I. (Tramport) Foncine F | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AEG Alzo Ni Son Alzo Ni Son Alzo Ni Son Alzo Alaminium American Barada Arbud Asturianno Minna Baraco Popular Supa B Regimentes Int Can Pacilique Chrysier Corp. C1 R. Communication Dove Chemical Fet. Goodper Tim. Grace and Co (MR) Hossystel Inc. Implication Micando Mines. Oliventi priv. Piter Inc. Richen. Richeco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29600 29600 29600 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salpam 5.0 Salpa Group 23.5 Sit Atainhologet 7.0 Tenues in in. 276 Toray led 33 West Rand Cons. 5.5  HOPS-Coll Bage Hydro Energia. 60.6 Coliphos. 67 7 Coperer 551 Europ Acpara 77.5 Europ Soules Int. 50 Goy Degreese 3300 Incluses de Monde. 839 Parisip Percar 390 Inclus 64.7 SEPR 290 Schiumberger Ind. 485 SEPR 1533 S.P.R. ex. B. 278 Westerman 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nii Aliene. Capital Capital Capital Capital Ep Fric Appary Enrope. Intrope. Introduction Intro | 684 13   684 78   716815 00   716815 00   716815   71682 51   7168 49   445 00   1508 50   1464 50   1608 50   1464 50   1608 50   1464 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   1608 50   160   | Francic Flaren. Francic Regions. Francic Regions. Francic Regions. Francic Capi. Francis Associations. Francis Capi. Francis Regions. Francis Regions. GAM Rendsment. Gestillon. Gestillon. Gestillon. Gestillon. Gestillon. Gestillon. Gestillon. Hoferine. Hulf Montaire. Indicia. Indicia. Indicia. Indicia. Indicia. Internation. Internation. Internation. Internation. Ion lessivation. Lion les | 115 06 1117 70 1158 12 1124 39 38 51 38 51 46 56 246 57 242 39 960 73 919 37 896 95 6527 10 1855 44 45 73 181 54 1375 55 1385 78 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45 15340 45  | Parvalor Planinar Planinar Planinar Planinar Planinar Posa Crotasano Posa Gestion Prunina Oblg Privo, Essael Estaenar Es | 247 80 242 94 801 99 1205 29 1215 29 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1215 20 1 |
| BTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 785<br>341<br>296<br>296<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Publicis Rocetionziane Rocetio | 485 475 670 155 10 149 10 149 10 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185  | VALEURS  Akastel Cibbs  BAC  Boison (ky)  CAL-do-Fr. (CCL)  Calleston  Card  CEGEP  CEFIL  CNUM  Codenor  Greeks  Dauphin  Describy  Dolson  Editore Ballond  Fineror  GFF (group-back)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cours press. Dermier cours  - 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALEURS Cours profe.  Revegraph 770 Gaintol 740 LCC 250 Manow 57 St. Inmob. Herolikes 122 LPRM 41 50 Moles 755 Rhoue-Alp.Eca [Ly] 336 Soluct brest [Ly] 365 Soluct brest [Ly] 96 Serbo 350 Tri 340 Thermsdor H [Ly] 348 Letter 229 Val of Co 155 Serbo 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cont.  Co | Mex. Ep. Ind. Cop. Mex. Ep. Ind. Cop. Mex. Ep. Ind. Dis. Mex. Ep. Ind. Dis. Mex. Ep. Ind. Mex. Ep. I | 97 86   95 23   93 63   78289   215 01   2208 26   123 43   115 185   112 183 30   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1449 92   1486 17   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   1489 93   148 | Metrodici digotts  Netro Coort Terms  Netro Coort Terms  Netro Coort Terms  Netro Ep. Copinal  Netro Ep. Copinal  Netro Ep. Copinal  Netro Ep. Copinal  Netro Ep. Trissranc  Netro Perrodicina  Netro Deportunibla  Netro Perrodicina  Netro Silcovisal  Netro Silcovisal  Netro Silcovisal  Oblicio Nodocital  Oblicio Regiona  Oblicio Regiona  Oblicio Regiona  Oblicio Regiona  Oblicio Regiona  Oblicio Condicia  Oblicio Regiona  Oblicio Condicia  Oblicio Condic | 15045 82   15015 88     104421 50   104199     313853 00   313853 00     13255 07   131353     12255 07   12134 72     1841 04   173 77     1285 22   202 55     131 51   127 95     132 52   202 55     131 51   127 95     132 58   1445 81     145 81   447     148 32   1408 55     118 28   1088 36     149 47   149 32   1408 55     118 28   1088 36     149 47   149 32   1408 55     118 28   1088 36     149 38   1067 70     12133 71   12133 71     128 70   1213 71     138 70   1765 99     1765 99   1765 99     1765 91   121 87     123 70   121 87     124 33   194 46     1556 35   1538 67     1420 34   1409 36     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1433 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     1453 89   1979 40     | Shemm S. N.L. Sogniferace Capita. Sogniferace Capita. Sogniferace Distribut. Sogniferace Distribut. Sogniferace Distribut. Sogniferace Techno-Gen Triscor Plat. Triscor Triscor Plat. Triscor Triscor Plat. Triscor Triscor Plat. Triscor Triscor Triscor Limitaria. Universace Valore Val | 485 95 472 94 1138 83 1105 85 1108 61 1145 70 335 79 329 21 1417 49 1339 71 604 35 581 11 2310 56 280 48 55 15 79 10562 47 10274 24 14476 93 1398 73 13051 54 12424 095 13051 57 1543 60 1563 62 1544 60 142215 21 1457 48 1443 1066 96 142215 21 1544 68 1443 1066 96 142215 21 1547 85 1026 60 1525 81 122 86 1302 73 1270 96 1585 42 1392 73 1585 41 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 12 1595 62 1903 04 1332 15 15 1352 15 15 15 130 15 15 15 120 15 15 15 120 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cambodge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 50 786 341 296 341 296 350 850 855 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rochefortaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 670 181 to 185 to 185 to 185 20 185 20 212 220 2365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 372 380 387 380 387 380 387 380 387 380 387 380 387 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 380 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS  Alored Cibbs  BAC  Boico (sy)  CAL-do-Fr. (C.C.)  Calledo-Fr. (C.C.)  Cardin  CEGEP.  CEPI.  CRUIA  Codenor  Cruis  Desprito  Desprito  Desprito  Desprito  G.F.F. (group-fer. E.)  MAITCHÉ II  MONINAIES  ET DEVISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours press.    Cours press.   Dermier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS Cours price.  Gravegraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cont.  Co | Mer. Ep. Ind. Cop. Mer. Ep. Ind. Cop. Mer. Ep. Ind. Dis. Mer. Ep. Ind. Dis. Mer. Ep. Ind. Mer. Ep. I | 98 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materiales dépôtes Natio Court Terme Natio Court Terme Natio Entrance Natio Epargne Natio Fram Natio Nondesim Natio Nondesim Natio Perspecieses Natio Perspecies Natio Perspecies Natio Perspecies Natio Perspecies Natio Perspecies Natio Perspecies Natio Siconial Natio Perspecies Natio Siconial Natio Valess Natio Siconial Natio Siconial Natio Siconial Natio Siconial Natio Siconial Natio Cale Natio Siconial Natio Perspectives Natio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15049 92 15019 88 10442 00 104109 313553 01 313553 01 313553 01 313553 01 313553 01 313553 01 313551 1279 93 13151 1279 93 13151 1279 93 13151 1279 93 13151 1279 93 13151 1279 93 13151 1279 94 13121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 12121 75 | Shemm S. N.L. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Sogenfrance Sogenfrance Sogenfrance Super Street Act. Erro. St. Str. Act. Inpos. State Street Act. Fros. St. Str. Act. Inpos. State Street Act. Fros. St. Str. Act. Inpos. State Street Carlo. St. Str. Act. Inpos. State Street Carlo. St. Str. Act. Inpos. State Street Carlo. To State Street Carlo. To State Street Carlo. To State Street Trison Tumestrial. Trison Tumestrial. Trison Tumestrial. Trison Tumestrial. Trison Capital. Trison Capital. Univers Actions. Univers Actions. Univers Chippetons. Valory. Val | 1138 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cambodge 820 Cambodge 320 Cambodge 120 Cambo | 30 50 786 341 256 341 256 350 200 55 85 363 363 27 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 297 210 383 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20                                                                                                                                                                                                                                                      | Robelorasien Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin SACER SAFIC Alexa Sage Saint Dominique F1 | 670     155   10   155   20   155   20   155   20   155   20   20   20   20   20   20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS  Alors Cibbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours press.   Dermier rouss   Sold   Sold | VALEURS Course profection of the profection of the profection of the profection of the profession of t | Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mer. Ep. Ind. Cop. Mer. Ep. Ind. Dis. Mer. Ep. Ind. Dis. Mer. Ep. Ind. Dis. Mer. Ep. Ind. Mer. Ep. I | 98 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materiales dépôtes Natio Court Terme Natio Court Terme Natio Court Terme Natio Epargne Natio Epargne Natio Epargne Natio Epargne Natio Epargne Natio Epargne Natio Ep. Obligations Natio Ep. Valent Natio Ep. Valent Natio Ep. Valent Natio Ep. Valent Natio Part Natio Mondasim Natio Perspectives Natio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15019 82 15019 88 104421 30 313553 313553 30 313553 313553 313553 313553 313553 313553 313553 313553 313553 313553 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 31353 | Shemm S. N.L. Sogniferace Capita. Sogniferace Techno-Gan. Triscor Plant. Triscor Plant. Triscor Plant. Triscor Plant. Triscor Plant. Triscor Plant. Universe Actions. Universe Actio | 1138 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cambodge 220 Carbone Lorgine 25 Carbone Lorgine 25 Carbone Lorgine 25 Carbone Lorgine 25 Carbone Carbone 26 Carbone Carbone 25 Carb | 30 50 786 341 05 296 350 12 55 208 50 350 585 15 30 575 575 575 576 383 COURS (COURS 6 586 337 300 620 3 585 87 680 8 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robelorasien Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin SACER SACER SAFIC Alexa Sage Saint do National F1 Saint do National F1 Saint do National F1 Saint do National M Site Saint do National M Site Saint do National M Site Saint do National M Solid | 670 155 10 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20 155 20       | VALEURS  Alored Cibbs  B.A.C. Boise (Ay)  Boisest (you)  C.A.I. do Fr. (C.C.I. Caberson. Cardia  C.E.G.E.P. C.F.P.I. C.NUR Controlor Cardia  Despris  Despris  Despris  Estima Ballona  Estra, Proposition Fisaco  G.F.F. (group.foc.f.)  MONINAIES  ET DEVISES  fin (side on berne)  fin (sen lingos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours préc. Dernier rouss  - 501   504   23 70   460   469 80   911   905   1030   151 60   170   161 60   170   161 60   170   161 60   171   1000   346   348   105   172   1235   135   173   131   174   132   175   137   176   138   177   138   177   139   178   130   179   131   170   158   170   159   170   159   170   159   170   159   170   159   181   181   183   184   185   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS COUTE price  Gravegraph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mer. Ep. Ind. Cop. Unit Ep. Ind. Dis. Unit Ep. Ind. Dis. Unit Ep. Ind. Dis. Unit Ep. Ind. Unit Ep. I | 98 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materialist dépôts Natio Court Terme Natio Court Terme Natio Energia Natio Epergia Natio Epergia Natio Epergia Natio Ep. Copisal Natio Ep. Copisal Natio Ep. Copisal Natio Ep. Copisal Natio Ep. Trésor Natio Ep. Valent Natio Ep. Valent Natio Firm. Index Natio Instr Natio Nondesire Natio Perspecies Natio Siconial Natio Perspecies Natio Siconial Natio Siconial Natio Colinios Notice Siconial Natio Colinios Oblidas National Oblidas National Oblidas Colinios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15049 82 15019 88 104499 313693 00 313593 313593 30 313593 313593 00 313593 313593 00 313593 313593 00 313593 313593 00 313593 31359 00 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 31359 3159 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shemar S. N.L. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Capita. Sogenfrance Distribut. Sogenfrance Distribut. Sogenfrance Distribut. Sogenfrance State Street Act. Front. St. Str. Act. Inpos. State Street Capt. State Street Capt. State Street Ener. Mes Susségie Actome. Sogenfrance Sogenfrance Sogenfrance Sogenfrance University Sogenfrance University Valvance University Valvance V | 1138 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cambodge 220 Carbone Lorgine 250 Carbone 250 Carbo | 50 30 50 786 341 05 296 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robelorasien Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin SACER SACER SAFIC Alexa Sage Sales Dominique F1 Sales do Miller Sales do Mille | 670 181 10 185 10 185 20 185 20 185 20 185 20 212 220 212 220 2150 216 365 365 365 365 365 365 365 365 367 369 369 3725 720 386 3872 3800 3725 720 3872 380 3725 720 3872 380 1875 480 1876 480 1876 480 1876 480 1877 480 1878 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18                     | VALEURS  Akatel Cibbs  BAC  Boison (xy)  Boiset (xyot)  CAL-de-Fr. (CCL)  Caleson  Cardi  CEGEP.  CEP1  CNUR  Codeson  Grads  Daughin  Dennity  Dolsos  Editont Ballond,  Emp. Propulsion  Facco  GFF. (group-fact)  GLM  MONINALES  ET DEVISES  7n (cibo sa berre)  rin (sin sa berre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours pres. Dermier cours  - 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS Course profection of the profection of the profection of the profection of the profession of t | Durmler   Code   | Mer. Ep. Ind. Cop.  Min. Ep. Ind. Dis.  Min. Ep. Ind.  M | 98 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metrodiet dépôts Neiro Court Terme Neiro Court Terme Neiro Court Terme Neiro Entrance Neiro Permanina Neiro Opportunida Neiro Permanina Neiro Opportunida Neiro Permanina Neiro Opportunida Neiro Permanina Neiro Perman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15049 82 15019 88 104429 20 10449 313583 30 313583 30 313583 30 313583 30 313583 30 19804 55 12255 07 1234 72 1284 54 1281 51 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54 1284 54  | Shemm S. N S. N Sogniferace Capita. Sogniferace Sogniferace Suppose Street Act. Erro. St. Str. Act. Inpos. State Street Act. Erro. St. Str. Act. Inpos. State Street Act. Fro. St. Str. Act. Inpos. State Street Act. Fro. St. Str. Act. Inpos. State Street Capita. Tomor Street Capita. Triscor Plan. Unit Associations Unit Forciar Uni           | 1138 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cambodge 220 Carbone Lorraine 245 Camp Protein 245 Cas Privar 255 Cat Gar Frigor 255 Cat Gar Jud 257 Cat Gar  | 30 50 786 341 05 296 350 12 65 208 50 575 208 50 575 279 3800 576 383 210 18 50 12 487 580 8 211 8 340 22 487 572 700 73 840 22 487 572 700 73 840 22 487 572 700 73 840 22 487 572 700 73 840 22 487 572 700 73 840 24 811 8 340 22 487 572 700 73 840 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24 811 8 340 24                | Robelorasien Rosmin Rosmin Rosmin Rosmin SACER SACER SAFIC Alcan Sage Saint Dominique F1 Saint Alcan Sage Saint do Middi Sevolution M SSE S1PH SAIL Solid So | 670   155   155   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   165   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167   167    | VALEURS  Alents Cibbs RAC Roise (1y) Roises (1yes) CAL-de-Fr. (CCL) Caberson Card CEGEP. CEPL CNUR Control Consts Duplin Density Dolices Editors Reford Emp. Propision Feacur EFF. (group-ba.t) GLM MONINALES ET DEVISES 7n (cito an berre) fin (en lingos) ce Pr (10 f) ce Sulses (20 f) ce Sulses (20 f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours prec.   Dernier rouss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS Course profection of the profession of t | Cast Cast Cast Cast Cast Cast Cast Cast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mer Sp. Ind. Cop.  Man Ep. Jud. Dis.  Man Ep. Jud. Dis.  Man Ep. Jud. Dis.  Mer Ep. Mande.  Mer Ep. Me | 98 20 78289 78289 78289 78289 78289 7838 30 240 74 233 73 1145 81 1125 82 2883 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 2888 32 123 24 123 25 1342 110 12 32 13 23 26 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 11 34 2 110 12 32 6 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 34 2 11 | Metrodiet dépôts Netro Court Terme Netro Court Terme Netro Court Terme Netro Entrance Netro Entrance Netro En Copiral Netro En Copiral Netro En Chipaniona Netro En Trésor Netro Particular Netro Opportunida Netro Perspectives Netro Silcovial Netro Silcovial Netro Silcovial Netro Silcovial Netro Silcovial Netro Silcovial Netro Perspectives Netro Ne                                                                                                                                              | 15049 82 15019 88 10442 30 104199 313583 30 139503 139503 139503 19900 70 19204 55 12255 07 1234 72 1246 88 144 58 1024 62 1201 48 1224 54 1213 75 1204 54 1213 75 1204 54 1213 75 1204 54 1213 75 1204 54 1213 75 1206 55 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 1206 76 120 | Shemm S. N S. N Soggiorgae Sogiorgae           | 1138 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# AGENDA

# **CINÉMA**

#### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

MERCREDI Histoire permanente du cinéma : la Rue (1923), de Carl Grûne, 19 h ; la Chienne

1931), de Jean Renoir, 21 h. **PALAIS DE TOKYO** (47-04-24-24) MERCRÉDI

Histoire permanente du cinéma : l'Expédition du Kon-Tiki, v.f.), de Thar Heyerdehl, 19 h; Grosnland (1951), de Marcel Ichec et Jean-Jacques Languepin, 21 h.

#### CENTRE

**GEORGES-POMPIDOU** SALLE GARANCE (42-78-37-29)

MERCREDI

Les Cinémas du Canada : 1... 2... 3... (1984, v.o. s.t.f.), de Graeme Ross, les Bons Débarras (1980, v.o. s.t.f.), de Francis Mankiewiez 14 h 30 · Craci (1980, v.o. s.t.f.), de Frédéric Beck, l'Hiver bleu (1978, v.o. s.t.f.), d'André Blanchard, 17 h 30 ; Street Musi-que (1972, v.o. s.t.f.), de Ryan Larkin, il était une fois dans l'Est (1973, v.o. s.t.f.), d'An-

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS 2. Grande-Galerie. porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-28-34-30)

MERCREDI Les Seventies, première partie : mai 68 : l'Esprit de Mai : l'Art de la turiute (1969) de Gérard Pirès, l'An O1 (1973) de Jacques Doillon, 16 h 30 : Carte blanche à Jean-Pierre Farkas : la Chinoise (1967) de Jean-Luc Godard, 18 h 30 ; Usines en grève : Caroën Nanterre Mai-Juin 1968 (1968) d'un collectif Arc, Trente-Trois Jours en Mai (1970) de F. Chardesux, 20 h 30 ; Et meintenant les étudiants, Mai 68 (1968), 18 h 30.

#### LES EXCLUSIVITÉS

L'ADVERSAIRE (Ind., v.o.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). AGAGUK (Fr.-Can., v.o.) : Studio 28, 18•

(46-06-36-07) ; v.f. : Gaumont Parnassa, AGANTUK LE VISITEUR (Ind., v.o.) :

LES AMIES DE COEUR (t., v.o.) : Latins, 4-(42-78-47-85). ANTONIA & JANE (Brit., v.o.) : Gaumont

Pamasse, 14 (36-68-75-55). ARIZONA DREAM (A.-Fr., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26; 36-65-70-67) ; Les Trois Luxembourg, 6• 148-33-97-77 : 36-65-70-431 : LIGC Biarritz.

8 (45-62-20-40 ; 36-65-70-81). AVRIL ENCHANTÉ (Brit., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26; 36-65-70-67) ; George V, 8- (45-62-41-46 ;

(45-75-79-79). BAD LIEUTENANT (\*\*) (A., v.o.) : Cîné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Utopia, 5- (43-28-84-65).

BASIC INSTINCT (") (A., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71; 36-65-72-05); UGC Triomphe, 84 (45-74-93-50;

BEIGNETS DE TOMATES VERTES (A. v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36) ; Cinoches, 6\* (46-33-10-82) ; UGC Triomphe, 9- (45-74-93-50; 36-65-70-76);

Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). BENNY'S VIDEO (Autr., v.o.): 14 Juillet Parnassa, 6- (43-26-58-00). RI ADE RUNNER-VERSION INSDITE IA

v.o.) : Club Gaumont (Publicis Matignon), 8-(36-68-75-55); Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68).

SCOYGUARD (A., v.o.) : images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09); Grand Pavois, 15-C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (\*)

(Bel.) : Eose de Bois, 5- (43-37-57-47). LE CAHIER VOLÉ (Fr.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47) ; Cinoches, 6-(46-33-10-82). CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ (A., v.f.): Cinoches, 8- (48-33-10-82); Saint-Lambert, 15- (46-32-91-88).

LA CITÉ DE LA JOIE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-48-85) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

COUP DE JEUNE (Fr.) : George V, 8-(45-62-41-48; 36-65-70-74). LA CRISE (Fr.) : UGC Triomphe. 8-(45-74-93-50 ; 36-65-70-76) ; Les Montmos, 14 (36-65-70-42) ; Saint-Lambert,

15- (45-32-91-88). CUISINE ET DÉPENDANCES (Fr.) : GEUmont Opéra, 2º (36-68-75-55) ; Geumont Hautafeuille, 6º (36-68-75-55) ; Gaumont sada. 8• (36-68-75-55) : UGC Lvor Bastille, 12 (43-43-01-59 ; 36-65-70-84) ; Gaumont Gobalins, 13 (36-68-75-56) ; Gaumont Alésia, 14 (36-65-75-14) ; Miramar, 14- (38-65-70-39) ; Geumont Conventio 15 (38-68-75-55); Le Gambetta, 20-(46-38-10-96; 36-85-71-44).

DERNIÈRE LIMITE (\*\*) (A., v.o.) : Images d'alleurs, 5- (45-87-18-08) ; Grand Pavois,

DES HOMMES D'HONNEUR (A., v.o.) mbourg, 3- (42-71-62-36) ; Grand Pavois, 15- (45-54-48-85); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

DES JOURS ET DES NUITS DANS LA FORET (Ind., v.c.) : Les Trois Luxembourg,

6- (46-33-97-77 : 36-65-70-43). LA DIFFÉRENCE (A., v.o.) : Ga

Ambassade, 8- (36-68-75-56) : v.f. : Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31; 38-65-70-18).

DRACULA (\*) (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Saint-Lambert, 15. (45-32-91-68).

EPOUSES ET CONCUBINES (Fr.-Chin. v.o.) : Ciné Beeubourg, 3- (42-71-52-36) ; Lucemaire, 6- (45-44-57-34). ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE (A.,

v.o.) : Elysées Lincoln, 8• (43-59-36-14) ; Bienvende Montparnasse, 15 (36-65-70-38). FATALE (Fr.-Brit., v.o.) : Cinoches, 8

46-33-10-82). FOREVER YOUNG (A., v.o.): Getiment Marignan-Concorde, 8: (36-68-75-55); v.f.: Les Montparnos, 14 (38-65-70-42).

FORTRESS (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15-(45-54-46-85); Studio 28, 18. (46-06-36-07). FRANÇOIS TRUFFAUT, PORTRAITS

VOLÉS (Fr.) : Le Seint-Germain-des-Prés, Selle G. de Beauregard, 6- (42-22-87-23) ; Le Balzac, 8- (45-61-10-60). HENRY V (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-

(42-71-52-36) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). HÉROS MALGRÉ LUI (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82); George V, 8-(45-62-41-46; 36-65-70-74). INDOCHINE (Fr.) : Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26; 38-65-70-67); George V. 8-

(45-82-41-46; 36-85-70-74); Les Mont-pernos, 14 (36-85-70-42); Grand Pavois, 15. (45-54-46-85); Saint-Lambert, 15. 45-32-91-681. INTIMES CONFESSIONS (\*) (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-46 ; 38-65-70-74) ;

v.f. : Paris Ciná I, 10• (47-70-21-71). JENNIFER 8 (A., v.o.) : Gaumont Las Halles, 1" (36-68-75-55) ; Publicia Saint-Germein, 6- (42-22-72-80); Gaumont Ambassade, 8- (36-68-75-55) ; v.f. : Les

Montpamos, 14 (36-65-70-42). JERICO (V., v.o.) : Latina, 4-(42-78-47-86) ; L'Entrepôt, 14-45-43-41-63). LE JEUNE WERTHER (Fr.) : Clnd Besu-

bourg, 3- (42-71-52-36); Le Baizec, 8-(45-61-10-60); Escurial, 13- (47-07-28-04). LE JOUR DU DÉSESPOIR (Por., v.o.) : Lating, 4º (42-78-47-86).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

LIGHT SLEEPER (\*\*) (A., v.o.) : Ciné Beeu-bourg, 3- (42-71-52-36) : Utopia, 5-(43-26-84-65). LA LO! DE LA NUIT (A., v.o.) : Cinoches, 64

(46-33-10-82). LOUIS, ENFANT ROI (Fr.) : Gaumont Las Halles, 1= (36-68-75-55) ; Gaumont Opéra, 2- (36-68-75-55) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83); La Pagode, 7-(36-68-75-55) ; Publicia Champs-Bysées, 8 ,36-68-75-55); Les Nation, 12-(43-43-04-67; 38-65-71-33); Gaumont Gobelins, 13- (36-68-75-55) ; Gaumont Parnasse, 14 (38-68-75-55) ; Geumont Alésia, 14 (38-65-75-14) ; Pathé Wepler II, 18

(38-68-20-22).

zon, 1= (45-08-57-57 ; 38-65-70-83) ; Gaumont Hautefeuille, 6. (36-68-75-55); UGC Danton, 6• (42-25-10-30 ; 36-65-70-68) UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94; 36-65-70-14); La Pagode, 7-Concorde, 8- (38-68-75-55); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43; 36-65-71-88) UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40 : 36-65-70-81) ; UGC Opéra, 9-(45-74-95-40; 38-85-70-44); La Bastile, 11- (43-07-48-60); Les Nation, 12-(43-43-04-67; 38-65-71-33); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-58; 38-65-70-84); UGC Gobelins, 13. (45-61-94-95

36-65-70-45); Gaumont Alésia, 14-(36-65-75-14); Montparnasse, 14-(38-88-75-55) ; 14 Juliet Sesugrenelle, 15-(45-75-79-79) ; Gaumont Convention, 15-(36-68-75-55); UGC Maillot, (40-68-00-16; 36-65-70-61); Pathé Wepler, 18 (36-68-20-22).

MALCOLM X (A., v.o.) : Images d'aifleurs, 5- (45-87-18-09). Maman J'ai encore raté l'avion (A., v.f.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68). MARIS ET FEMMES (A., v.o.): Croches,

(46-33-10-82); Lucernaire, 6-**145-44-57-341.** 

Nous publions le mardi les films qui seront à l'affiche à Paris, à partir du mercredi. Les commentaires concernant les films nouveaux ainsi qu'une sélection commentée des exclusivités et des grandes reprises figurent dans notre supplément « Arts et Spectacles » du mercredi (daté jendi).

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX (Eg., v.o.) : Utopia, 6- (43-26-84-65) ; Sept Parnassiens, 14<sup>,</sup> (43-20-32-20).

MONSIEUR LE DÉPUTÉ (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26; 38-65-70-67); Geumont Ambassade, 8-(36-68-75-55); UGC Normandie, 8-(45-63-16-16 ; 38-65-70-82) ; v.f. : Rex, 2-(42-38-83-93 ; 36-65-70-23) ; UGC Montpamasse, 6- (45-74-94-94; 38-65-70-14); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31 36-65-70-18); UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59; 36-65-70-84); UGC Gobeins, 13- (45-61-94-95 ; 36-65-70-45) ; Pathé Clichy, 18- (36-68-20-22).

MY OWN PRIVATE IDAHO (\*) (A., v.o.) Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-35); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

LES NUITS FAUVES (1) (Fr.) : Ciné Besu bourg, 3- (42-71-52-38); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94; 36-65-70-14); UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50; 38-65-70-76); UGC Opéra, 9-(45-74-95-40 ; 36-65-70-44) ; UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95 ; 36-65-70-45) ; Mistral. 14 (36-65-70-41).

L'ŒIL DE VICHY (Fr.) : Reflet Logos i, 5-

ORLANDO (Brit., v.o.) : Ciné Besubourg, 3 (42-71-52-36) ; Epée de Bols, 5 43-37-57-47) PASSAGER 57 (A., v.o.) : Forum Horizon

1= (45-08-57-57 : 36-65-70-83) : UGC Dan ton, 6. (42-25-10-30; 36-65-70-68) George V, 8- (45-62-41-46 ; 36-65-70-74) UGC Normandie, 8º (45-63-16-16) 36-65-70-82); v.f.: Rex. 2- (42-36-83-93) 36-65-70-23) ; UGC Montparnasse, 6-45-74-94-94; 36-65-70-14); Parette Opéra, 9- (47-42-56-31 ; 36-65-70-18) ; UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) 36-65-70-84); UGC Gobelins, 13<sup>,</sup> 45-81-94-95 ; 36-65-70-45) ; Mistral, 14-(36-65-70-41); Montparnasse, 14-(36-68-75-55); UGC Convention, 15-(45-74-93-40; 36-65-70-47); Pathé Clichy, 18- (36-68-20-22); Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96 ; 38-85-71-44). LE PAYS DES SOURDS (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00). PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES FILLES DU QUARTIER (Esp., v.o.) : Ciné Besubourg, 3 (42-71-52-36); Studio Galanda, (43-54-72-71 ; 36-65-72-05).

PÉTAIN (Fr.) : Forum Horizon, 1-(45-08-57-57 : 36-65-70-83) : UGC Odéon. 5 (42-25-10-30 ; 36-65-70-72) ; Gar Marignan-Concorde, 8- (36-68-75-55); Saint-Lazere-Pasquier, 8- (43-87-35-43; 36-65-71-88); UGC Blarritz, 8-45-62-20-40 : 38-65-70-81) : UGC Opéra. 9- (45-74-95-40 ; 38-65-70-44) ; Geumont Gobelins, 13- (36-68-75-55); Mistral, 14 (36-65-70-41); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20) ; Bienvenüe Montpamasse, 15- (36-65-70-38) ; Geumont Convention,

15- (36-68-75-55) ; Pathé Wepler II, 18-(36-68-20-22); Le Gambetta, 20-46-36-10-96 : 36-65-71-44). PETER'S FRIENDS (Brit., v.o.) : For Orient Express, 1= (42-33-42-26; 36-65-70-67); UGC Danton, 64 (42-25-10-30 ; 38-65-70-68) ; UGC Blar 8- (45-62-20-40 : 36-65-70-81) : v.f. : UGC

Montparnasse, 6. (45-74-94-94; LE PETIT PRINCE A DIT (Fr.) : Lucemaire.

6- [45-44-57-34]; Grand Pavois, 15-(45-54-46-85).

PROPOSITION INDÉCENTE (A., v.o.) Forum Horizon, 1- (45-08-57-57; 36-65-70-83); UGC Odéon, 6-(42-25-10-30; 36-65-70-72); Gaumont Marignan-Concorde, & (36-68-75-55) ; UGC Normandia, 8. (45-63-16-16; 36-65-70-82); UGC Opéra, 9. (45-74-95-40; 38-85-70-44); 14 Juillet Bastille, 11-143-57-90-81) : UGC Gobelins. 13- (45-61-94-95; 36-65-70-45); Sept nessians, 14 (43-20-32-20) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79) : UGC Maillat, 17- (40-88-00-16; 38-65-70-61); v.f.; Rex (le Grand Rex), 2: (42-36-83-93) 38-65-70-23): UGC Montparnasse, 8 (45-74-94-94; 36-65-70-14); Saint-Lazareiquier, 8• (43-87-35-43 ; 36-65-71-88) ; ount Opéra, 9- (47-42-56-31 36-65-70-18); Les Nation, (43-43-04-67; 36-65-71-33); UGC Lyon

### LES FILMS NOUVEAUX

FIORILE. Film italien de Paolo et Vittorio Taviani, v.o. : Geumont Las Halles, 1= (36-68-75-55) ; Geumont Opéra, 2= (36-68-75-55) ; Geumont euille, 6• (36-68-75-55) ; Gaumont Champs-Elysées, 8º (36-68-75-55); 14 Juillet Bastille, 11º (43-67-90-81); Escurial, 13- (47-07-28-04); Gaumont Pamasse, 14 (36-68-75-55); Gaumont Alésia, 14-(38-65-75-14); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); v.f. : Gau-mont Gobelins bis, 13- (36-68-75-55); Miramar, 14- (36-65-70-39); Gaumont Convention, 15-

(36-68-75-55). LA LEÇON DE PIANO. Film austrafien de Jane Campion, v.o. : Gaumont Les Halles, 1= (36-88-75-55) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; Gaumont Hautefeuille, 6- (36-88-75-55); UGC Rotonde, 6+ (45-74-94-94; 36-65-70-73); Gaumont de, 8- (36-68-75-55) ; UGC Biarritz, 8. (45-62-20-40 ; 36-65-70-81); Mex Linder Panorama, 9(48-24-88-88) ; 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14\* (36-65-75-14); Gaumont Kinopanorama, 15- (36-68-75-55); v.f.: Gaumont Opéra, 2- (38-68-75-55) Les Nation, 12- (43-43-04-67; 36-65-71-33); Gaumont Gobelins bis, 13. (36-68-75-55); Montpernasse, 14- (36-68-75-55); Gaumont Convention, 15- (38-68-75-55). MO MONEY. Film américain de

Peter MacDonald, v.o. : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); George V, 8- (45-62-41-46 : 36-65-70-74) v.f. : Rex, 2- (42-36-83-93 ; 36-65-70-23); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31: 36-65-70-181: UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59 ; 36-65-70-84) : UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95 ; 36-65-70-45) ; Miramar, 14 (38-65-70-39) ; Mistral, 14 (38-65-70-41); UGC Convention, 15-(45-74-83-40 ; 36-65-70-47) ; Pathé Clichy, 19- (36-68-20-22) ; Le Gem-betta, 20- (46-36-10-96 ; 36-65Wepler II, 18 (36-68-20-22); Le Gambétta, 20- (48-36-10-96 ; 36-65-71-44).

(45-54-46-85) mer. 18 h. ALPHA BRAYO (A., v.f.) : Cinexe, 19-(42-09-34-00) film mer., jeu., ven., sam., dim., mar., de 11 h à 19 h toutes les 15 mm. Ou- verture exceptionnelle le lun. 31 mai. L'AMANT (Fr.-Brit., v.o.) : Grand Pavois,

Wepler, 18 (36-68-20-22) ; Le Gambetta 20- (46-36-10-96 ; 36-65-71-44). PROSPERO'S BOOKS (Brit.-Hol., v.o.) Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Denfert, 14 (43-21-41-01). QIU JU UNE FEMME CHINOISE (Chin:

(43-26-80-25). RAPID FIRE (A., v.o.) : George V, 🥺 (45-62-41-46 ; 36-65-70-74) ; v.f. : Rex, 2-(42-36-83-93 ; 36-85-70-23) ; UGC Monternasse, 6- (45-74-94-84 ; 36-65-70-14) ; Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31)

RESERVOIR DOGS (\*\*) (A., v.o.) : Ciné Beenbourg, 3- (42-71-52-36); Utopia, 5-(43-26-84-65); Grand Pavois, 15-

Bastille, 12 (43-43-01-59 ; 36-65-70-84) ;

Gaumont Grand Ecran Italie, 13-(36-68-75-55); Gaumont Alésia, 14-

(36-65-75-14); Montpamasse, 14<sup>e</sup>

(36-68-75-55); UGC Convention, 15-(45-74-93-40; 36-65-70-47); Pathé

v.o.) : Saint-André-des-Arts II, 6-

RETOUR A HOWARDS END (Brit., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Gaumont Ambassade, 8- (36-68-75-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

ROULEZ JEUNESSE! (Fr.) : Gaumoni Grand Ecran Italia, 13- (36-68-75-55); Gau-mont Parnassa, 14- (36-68-75-55). SAMBA TRAORÉ (Fr.-Suls.-burkinabé, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65).

SANTA SANGRE (") (Mex., v.o.) : Espace Saint-Michel, 5. (44-07-20-49); Espace Saint-Michal, 5- (44-07-20-49). SCHTONK I (All., v.o.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47).

SINGLES (A., v.o.) : Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57: 36-65-70-83): 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83) ; UGC Biarritz, 8-(45-62-20-40 ; 36-65-70-81) ; Escurial, 13-(47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20).

SOMMERSBY (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1" (36-68-75-65); UGC Danton, 6-(42-25-10-30; 36-85-70-68); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94; 36-65-70-73); Gaumont Marignan-Concorde, 8-(36-68-75-55); UGC Normandie, 8-(45-63-16-16; 36-65-70-82); Gaumont Grand Ecran Italie, 13- (36-68-75-55); 14 Juliet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16; 36-65-70-61); v.f.: Geumont Opéra, 2-(36-68-75-55); Bretagne, 6-(36-65-70-37); Gaurnost Gobalins, 13 (36-68-75-55); UGC Convention, 15-(45-74-93-40; 36-65-70-47); Pathé Wepler II, 18- (36-88-20-22):-

LE SONGE DE LA LUMIÈRE (Esp., v.o.) : Espace Saint-Michal, 5- (44-07-20-49). LE SOUPER (Fr.) : Lucemaire, 6-(45-44-57-34); Elysées Lincoln, 8-(43-59-36-14). LES SURVIVANTS (A., v.o.) : Forum Orient

Express, 1= (42-33-42-26 : 36-65-70-67) : Gaumont Marignan-Concorde, (36-68-75-55) ; v.f. : Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31; 36-65-70-18); Montpar-TALONS AIGUILLES (Esp., v.o.) : Studio

Galanda, 5• (43-54-72-71 ; 36-65-72-05) ; Denfert, 14- (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). LE TEMPS D'UN WEEK-END (A., v.o.) :

Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26 ; 36-65-70-67) ; George V. 8 (45-62-41-46 ; 36-65-70-74); Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20). THE CRYING GAME (\*) (Brit., v.o.) : Ciné

ubourg, 3 (42-71-52-36); Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09); Bysées Lincoln. 8- (43-59-36-14). THE UNSELIEVABLE TRUTH (A., v.o.): Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-36); Lucer-

naire, 6: (45-44-57-34). THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); Cinoches, 6\* (46-33-10-82). TOUS LES MATINS DU MONDE (Fr.) :

Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-36); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). TOYS (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, (42-71-52-36); George V, 8-

(45-62-41-46 ; 36-65-70-74) ; Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20). UN CCEUR EN HIVER (Fr.) : Epée de Bois, UN FAUX MOUVEMENT (\*) (A., v.o.)

Forum Horizon, 1= (45-08-57-57; 36-65-70-83); Rex. 2= (42-36-83-93; 38-65-70-23); UGC Odéon, 6-(42-25-10-30; 36-65-70-72); UGC onde, 6- (45-74-94-94 ; 36-65-70-73) ; UGC Champs-Elysées, 8- (45-62-20-40; 36-65-70-88); 14 Juilet Bastille, 11-143-57-90-81); UGC Gobelins, 13-(45-81-94-95; 36-65-70-45); Mistral, 14-(36-65-70-41).

UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS (Brit.-A., v.o.) : Epés de Bois, 5-VERSAILLES RIVE GAUCHE (Fr.): Utopia,

5-143-26-84-851. LES VISITEURS (Fr.): Gaumant Les Halles,

1\* (38-68-75-55); Gaumont Opéra, 2\* (36-68-75-55); Rex, 2\* (42-36-83-93; 36-65-70-23); Bretagne, 6- (38-65-70-37); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) 36-65-70-72); Gaumont Ambassade, 8 (36-68-75-55); Publicis Champa-Elysées, 8-(36-68-75-55) : UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-59 ; 36-65-70-84) : Gaumont Gobalina, 13 (36-68-75-55); Gaumont Alésia. 14 (36-65-75-14) ; Montparriesse, 14 (38-68-75-55) : 14 Juliet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); Gaumont Convention, 15-(36-68-75-55); UGC Maillot, 17-(40-88-00-16; 36-65-70-81); Pathé

#### LES SÉANCES SPÉCIALES LES AILES DU DÉSIR (Fr.-AL., v.o.) : Grand Pevois, 15- (45-54-46-85) mer. 22 h.

AKIRA (Jap., v.o.) : Grand Pevois, 15

15\* (45-54-46-85) mer., dim. 18 h, jeu., sam. 14 h, ven. 13 h 45. ATTACHE-MOI ! (Esp., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71 ; 36-65-72-05)

mer., sam. 20 h, dim. 20 h 30. LES AVENTURES DE PINOCCHIO (h. v.f.) : Le Berry Zèbre, 11- (43-67-51-55) mer. 16 h 30, sem. 15 h ; Escurial, 13-(47-07-28-04) mer., dim. 10 h 30 T.U. : 30 F, 18 F pour les - de 14 ans.

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA (A., v.f.): Cub Geumont Publicis Matignon). 9: (36:68-75-55) metr., jeu., ven., sam., dim. à 14 h 15, 16 h; Saint-Lembert, 15-(45-32-91-68) met. 15 h, jeu., ven., sam., dim. 13 h 30.

LA BELLE ET LA BÊTE (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 64 (46-33-97-77; 38-65-70-43) mer., jeu. à 12 h. BÉRUCHET DIT LA BOULLE (Fr.) : Studio Gelande, 5- (43-54-72-71; 36-65-72-05)

CERCLE DE FEU (A.) : La Géode, 19-(40-05-80-00) film mer., jeu., ven., sam., dim., lun. à 10 h, 11 h, 12, 19 h, 21 h. CHET BAKER, LET'S GET LOST (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) mer. 10 h 35.

LES CONTES SAUVAGES (Fr.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) mer. 13 h 30, 15 h, 16 h 30, sam. 11 h 30. DIÊN BIÊN PHU (Fr.) : Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) mar. 21 h. FIEVEL AU FAR WEST (A., v.f.) : Le Berry

Zebre, 11- (43-57-51-55) mer. 13 h 45, ieu., dim. 15 h, sam. 17 h 15. FLESH (\*\*) (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 34 (42-71-52-36) mer. 10 h 50. FRISSONS D'HORREUR (t., v.f.): Brady, 10- (47-70-08-86) mer., jeu., ven., sam.

HOOK (A., v.f.) : Cinocher (46-33-10-82) mer., sam., dim. 13 h 50. HOTEL SAINT-PAUL , v.f.) : Brady, 10-(47-70-08-86) mer., jeu., ven., sam., de 12 h 30 à 21 h 40.

HYÈNES (sénégalais-Suis.-Fr., v.o.) mages d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) mer., dim. 20 h, ven. 22 h, sam. 17 h 45, km.

IMPITOYABLE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) mer. 22 h 15, van. 22 h. JE T'AIME, MOI NON PLUS (\*\*) (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) mer. 10 h 45. LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAM-PAGNE (Fr.): Reflet Médicis Logos salle Lods-Jouvet, 5- (43-54-42-34) mer., sam.,

mar. 11 h 55. LABYRINTHE DES PASSIONS (Esp., v.o.) : Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55) mer. 21 h. ven. 21 h 30. sam. 22 h. dim.

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.f.) : Publicis main, 6- (42-22-72-80) séance mer., jeu., ven., sam., dim. à 13 h 40. 15 h 20, film 15 mm après. ; Gaumont Alésia. 14 (36-65-75-14) séances mer., jeu., ven., sam., dim. à 13 h 40 film 25 mn ; Blenvenüe Montparnasse, 15-(36-66-70-38) mer., jeu., ven., sam., dim. à 14 h 20, 16 h 05 film 15 mn après. ; Gaumont Convention, 15- (36-68-75-55) séances mer., jeu., ven., sam., dim. à 14 h. 16 h film 25 mm après. ; Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) mer. 13 h 30, 15 h, jeu., ven., sam., dkn. 15 h ; Pathé Wepler II, 18-(36-68-20-22) mar., jeu., ven., sam., dim., séances à 13 h 35, 15 h 20, 17 h 10 film

20 mm après. LE MÉPRIS (Fr., v.o.) : Les Trois Luxembourg. 8 (46-33-97-77; 36-65-70-43) film jeu. à 12 h, 14 h 10, 16 h 10, 18 b 10, 20 h 10, 22 h 10 + ven., sem., dim., lun., mar. à 12 h. LE MIRAGE (Fr.) : Denfert, 14-

(43-21-41-01) mer. 11 h 50. NIAGARA, AVENTURES ET LÉGENDES (A., v.o.) : La Géoda, 19- (40-06-80-00) film mer., jeu., ven., sem., dim., km. à 13 h, 14 h, 15 h, 18 h, 17 h, 18 h, 20 h. ORPHÉE (Fr.) : Reflet Médicis Logos saile Louis-Jouret, 5- (43-54-42-34) jeu. 11 h 55 T.U. : mer., tun. .

Lambert, 15. (45-32-91-68) mer., jeu., sam., dim. 16 h 40. PICKPOCKET (Fr.) : Reflet Médicis Logos sale Louis-Jouvet, 5- (43-54-42-34) mar.

PORTIER DE NUIT (\*\*) (k., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71; 36-65-72-05) mer. 22 h.

PRUNE DES 8018 (Bel.) : Le Berry Zèbre. 11• (43-57-51-55) mer. 15 h 15. QU'EST-CE QUE J'AI FAIT POUR MÉRIL TER CA! (") (Esp., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-85) mer., jeu., ven., lun., mer.

QUERELLE (\*\*) (Fr.-All., v.o.) : Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-36) (version anglelse) mer. 10 h 40.

LA RÈGLE DU JEU (Fr.) : Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68) mer. 18 h 45, km. 16 h 40. SARAFINA ! (sud-africain, v.o.) : Images d'alleurs, 5• (45-87-18-09) mer. 22 h, jau. 16 h, sam. 17 h 30, dam. 19 h 30. SAUVE QUI PEUT (\*\*) (Fr.-Suls.) : Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5-(43-54-42-34) mer., ven. 12 h.

STORMBOY (Austr., v.f.) : Escu (47-07-28-04) mer., dim. 10 h 30 T.U.: 30 F, 18 F pour les - de 14 ans. LA STRADA (it., v.o.) : Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68) mer. 18 h 45, hun. 16 h 40. THE PLAYER (A., v.o.) : Grand Pavols, 15-145-54-46-85) mer. 20 h, lun. 18 h. TINTIN ET LES ORANGES BLEUES (Fr.) :

. .

• • •

PR.EF

Best En Water

40 27 2 Tr.

(232:::

10-2

1007 E

parasa.

BETTER TESTA

ender .

**第77回 E 5\*, . .** 

TO CO

312 C. . . .

E33 31 : 1 .

0222325

Seint-Lambert, 15 (45-32-91-68) mer., jeu. 16 h 40. TOM ET JERRY, LE FILM (A., v.f.) : Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., jeu., ven., am., dim. 13 h 30. LE VOYAGE EN BALLON (Fr.): 14 Juillet

sse, & (43-26-58-00) mer., sem., dim. à 14 h Pl. ; - de 15 ans : 18 F. LES VOYAGES DE GULLIVER (A., v.f.) : Saint-Lambert, 15 (45-32-91-88) mar. 13 h 30.

ZABRISKIE POINT (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (46-32-91-68) mer. 21 h, lun. ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.): Denfert, 14-(43-21-41-01) mer., sam. 18 h 25. LE ZEBRE (Fr.) : Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68) mar. 18 h 45. lun. 16 h 40.

#### **LES GRANDES REPRISES**

A BOUT DE SOUFFLE (Fr.) : Les Trois Luxembourg, 6: (46-33-97-77; 38-85-70-43)

AN ANGEL AT MY TABLE (néc-zélandais, v.o.) : Studio des Ursulines, 5-(43-26-19-09) : La Bastille, 11-(43-07-48-00) : La Bastille, 11-ARIANE (A., v.o.) : Reflet Médicis Logo: enter Louis-Investr 54643-8442-34).

BELLE DE JOUR (Fr.) : Saint-André-des Arts i, 8 (43-26-48-18). El. (Mex., v.o.) : 14 Julliet Odéon, 6-(43-25-59-83). LES ENCHAINES (A., v.o.) : Le Champo -

Espece Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). FUNNY FACE (A., v.o.) : Mac-Mahon, 174 (43-29-79-89 ; 38-65-70-48). IF (\*) (Brit., v.o.) : Accatone, 5-

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-46; 36-65-70-74); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93; 38-65-70-23); George V, 8- (45-62-41-46; 36-65-70-74); UGC Gobelins, 13. (45-61-94-95; 38-65-70-45); Denfert, 14-(43-21-41-01); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96; 36-65-71-44). MA SŒUR EST DU TONNERRE (A., v.a.): Grand Action, 5. (43-29-44-40; 36-65-70-631.

MACBETH (A., v.o.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). MY FAIR LADY (A., v.o.) : L'Arlequin, 6 (45-44-28-80).

LES NOUVEAUX MONSTRES (ft., v.o.): Reflet Logos II, 5: (43-54-42-34); Reflet République, 11: (48-05-51-33). QUAND LA VILLE DORT (A., v.g.); Action Christine, 8- (43-29-11-30; 36-65-70-62). 48 HEURES DE PLUS (A., v.f.) : Paris Ciné L 10- (47-70-21-71). LE SALON DE MUSIQUE (Ind., v.o.) : Racine Odéon, 6- (43-26-19-68) ; Le Balzac, 8- (45-61-10-60) ; La Bastille, 11-

(43-07-48-60). LE TEMPS DES GITANS (Youg., v.o.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-83). VACANCES ROMAINES (A., v.o.) : Grand Action, 5- (43-29-44-40; 36-65-70-63).

«Hôteis et jardins du Mereis. Piece des Vosges», 15 heures, sortie métro Saint-Paul (Hésurrection du passé).

«Histoires et anecdotes de l'avenue

Chastories et amecuntes van de porte Foch, de la place de l'Etoile à la porte Dauphine a, 15 heures, angle de l'averuse Victor-Hugo et de la rue de Presbourg (Paris et son histoire).

### **PARIS EN VISITES**

LES PETITS CHAMPIONS (A., v.f.) : Saint-

### MERCREDI 19 MAI

«Exposition: Mille ans d'orfèvrerie russe», 11 heures, Petit Palais, entrée de l'exposition (P.-Y. Jasiet). «Du quartier du Val-de-Grâce à Seim-Jacques du Heut-Pas», 14 h 30, RER Port-Royal (Paris pittoresque et insolite). «La printamps des génies», 14 h 30 et 18 heures, Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu (M.-G. Lebland).

eMadame de Maintenon et le collège royal de Saint-Cyr » (Annulation possible. Téléphoner le metin au 39-50-38-22), 14 h 30, entrée du collège militaire de Saint-Cyr-l'Ecole, 2, avenue Jeen-Jaurès (Office de tourisme de Versailles). «La Défense: trente ennées d'archi-tecure», 15 heures, dans le hall du RER La Défense, sortie K, devant la pharma-cie (Monuments historiques).

«L'église Seint-Eustache et la rue Mortorqueil», 15 heures, portail central de l'église, rue du Jour (Monuments historiques). cL'œuvre de Rodin et de Camille Claudel au Musée Rodin », 15 heures, 77, rue de Varenne (D. Risuriot).

«Cités d'artistes et jerdins secrets de Montmartre», 18 heures, au pied du funsculaire (Connaissance d'ici et d'ai-

CONFÉRENCES

Maison de Le Villette, angle du qui de la Charente et de l'avenue Corentin-Carlou, 15 h 30 : «Le pare de la Villette, ou la gendes d'un perc uneil, 1974-1982», par A. Criendini (Maison de La Villette).

18, boulevard Arago, 20 h 30: «Chrétiens du Vietnam: le Bible en ronéo», avec le Père A. Van Hos. Entrée libre (Eglise réformée de Port-

SITUATION LE 18 MAI A 0 HEURE TUC

**IMAGES** 

DANIEL SCHNEIDERMANN

PRÉVISIONS POUR LE 19 MAI 1993

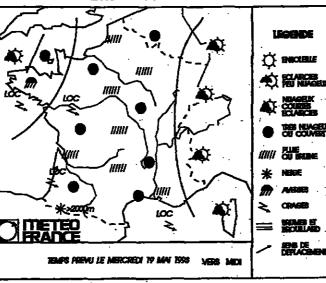

Mercredi : temps médiocre sur la majeure partie du pays. — Sur la Bretagne et le Cotentin, le clei restera variable toute le journée, sitement entre les éclarcies et les nuages menacants, qui donneront de fréquentes averses,

and F

٠.

Witness of the

A l'est du pays ; en Lorraine, Franche-Comme, dans les Alpes, l'est de le Provence, sur la Côte d'Azur et en Corse, le cial sera vollé le matin. Dens le journée, les nueges seçont plus épais, plus nombreux, et en soirée, seules les régions limites des frontières seront entance épanghées par les pluses.

seront ettànoci-tharghées par les pluies.

Partout allieura, le temps sera blen
maussade. Le ciel sera couvert, avec
des pluies faibles à modérées, plus
soutenues dans la moitié ouest du
pays. Souls les versants nord des Pyrénées orientales seront épargnés par les
pluies, profitent d'un petit, effet de
tosent. A la mi-journée, les pluies prendront localement un caractère d'ondées
orageuses. Des orages éclateront lei ou
là, privilégient dans un premier temps
les reliefs des Pyrécées, le Messif Cen-

tral, jusqu'au Centre, mais s'étendant au Sud-Est et à la Corse en soirée. Toutefois, un orage leolé pourre se produire localement sur tout le pays en

Le vent de secteur sud soufflers modérément dans la vallée du Rhône, se renforçant et atteignant 70 kilomètres/heurs en pointes en col rée, Dans le Sud-Ouest, il a'agira encore de vente d'autan, jusqu'à 50 kliomètres/heure.

Les températures, minimales seront douces, est compératures mais entre 10 et 12 degrés dans le quart nord-ouest, mais alles seront plus élevées sur le reste du pays en général, où elles avoisineront 14 degrés, localement 16 degrés sur le pourtour méditerranéen. Dans le journée, elles seront en baisse par rapport aux jours précédents. Il ne fera pas plus de 15 degrés en Bretagne, il fera plus chaud du nordest à le Corse, avec 21 à 24 degrés. Partout alleurs, on avoisinera au maximum 18 degrés.

PRÉVISIONS POUR LE 20 MAI 1993 A 0 HEURE TUC

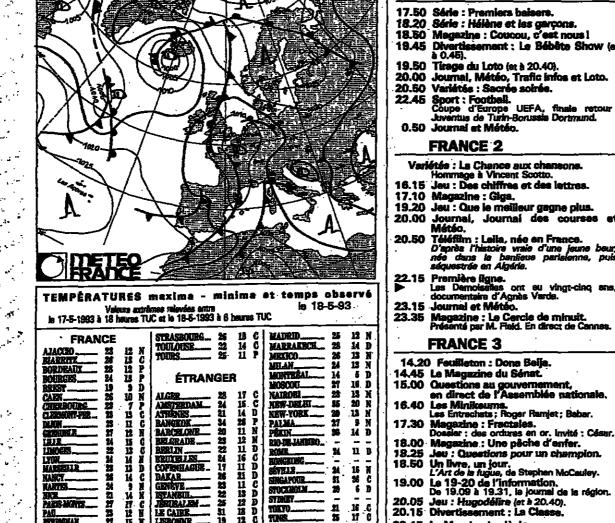

TUC = temps universel coordonné, c'est-à-dire pour la France ; haure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nation

0

C

В

25 17 C 28 19 B 26 15 D 27 15 D

**Pudeur-spectacle** comme nous n'en rajoutons pas i

RANCOIS LÉCTARO susurrant l'Ajaccianne, Lionel Jospin roucoulant les Feuilles mortes, Jacques Toubon se laissant planter par un fakir une alguille dans le gras du bras, Jack Lang dansant un slow avec Miou Miou : Michel Drucker, qui en toute confratemité interviewait longuement Patrick Sébastien, avait exhumé des archives ces images des balbutiements de la politique-

missions de Sébestien. Fraîches encore dans nos mémoires, ces scènes accusèrent pourtant tout d'un coup leurs dix ans. Elles nous replongement dans une époque antédituvienne où les hommes politiques éprouvaient le nous sommes modestes! Voyaz

TF 1

besoin de ∢casser leur image». Cette ère de la politique-speciacle, qui connut son apogée lorsque Yves Mourousi s'assit sur le bureau du président de la République et son crépuscule quand Ber-nard Kouchner, sur une plage somallenne, entreprit de décharger un sac de riz devant les caméras, semble autourd'hui révolue, enterrée avec le gouvernement

La tendance du moment, de bon aioi batiadurien, est à la pudeur. une pudeur quasi expiatoire après l'orgie de sébastienneries, Fort bien. Encore faudrait-il qu'elle ne se transforme pas, elle aussi, en pudeur-spectacle I Voyez comme

à communiqués triomphants, et à fortes sonneries de clairon, mais c'est mal nous connaître l «Le gouvernement a fait la preuve à la fois de discrétion dans son expression publique, et de se détermination», se félicite ainsi le premier ministre sur France 2, à propos de la prise d'otages de Neuilly. Si par mégarde les Français n'avaient pes remarqué d'eux-mêmes la discrétion du gou-vernement, il était bon qu'elle fût

torise le journal de 20 heures. La veille au soir, au même «20 Heures» de France 2, François lisé, de répondre à Bruno Masure

qui lui demandait de préciser quelle récompense il comptait accorder à l'institutrice Laurence Drevius. Une récompense? Peut-être, mais loin des caméras, et nui n'en saurait rien, et surtout pas vous, les journalistes. Louable souci d'éviter la récupération I Mais ca n'était pourtant pas son petit dolgt qui avait soufflé à Masure que le ministre souhaitait accorder une récompense à Laurence Dreyfus. Il avait bien failu que la mèche fût vendue, devant les micros et les caméras. nommé Bayrou François, au grand dam, n'en doutons pas, du ministre

immes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles ▶ signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; ≡ On peut voir ; ≡ ≡ Ne pas manquer ; ≡ ≡ Chef-d'œuvre ou classique.

### Mardi 18 mai

| <br>CANAL PLI |
|---------------|
| <br>          |

20.45 Cinéma : Officier et gentlemen. s Film américain de Taylor Hackford (1982). 22.55 Magazine : Durand la nuit. Présenté par Guillaume Durand, en direct. 0.50 Magazine : Le Club de l'enjeu.

FRANCE 2 20.50 Cinéma : Les Secrets professionnels du docteur Apfelgilick. 
Film français d'Hervé Palud, Alassandro Capone, Mathias Ledoux, Stéphane Clavier, Thierry Lhermitte (1990).

22.25 Magazine : Bas les masques.
Présenté par Mirelle Durnes. Je sus seul.
Reportage : Nos amis les animaux, de Martine Lupi et Thadé Pissecki; La Ché des femmes en ex-URSS, de Tatlana Rachmanova; Fernand de l'Aveyron, de Pierre Carrière et Pierre Evrand.

23.40 Journal et Météo. 🕆 Magazine : Le Cercle de minuit. Présente par Michel Field. En direct de

#### FRANCE 3

TF 1

20.45 Série : L'Arni Maupassant.
L'Héritage, d'Alein Dhenaut.
21.50 Planete chaude.
La Lines 2. En rours vers l'Ouest, documentale al Emesto Rimoch et Eva Sirage.
Le long de la frontière américano-mexicaine.
22.45 Journal et Météo.
23.15 Téléfilm : Les clowns aussi font pleu-

rer. De Reinhard Hauff (2• partie). 0.45 Continentales. L'Eurojournal : l'info en

1.30 Musique : Portée de nuit.

17.50 Série : Premiers baisers. 18.20 Série : Hélène et les garçons.

19.50 Tirage du Loto (et à 20.40).

0.50 Journal et Météo.

FRANCE 2

FRANCE 3

14.20 Feuilleton : Done Belja. 14.45 Le Magazine du Sénat.

18.50 Magazine : Coucou, c'est nous l 19.45 Divertissement : Le Bébête Show (et à 0.45).

20.00 Journal, Météo, Trafic infos et Loto. 20.50 Variétés : Sacrée soirée.

22.45 Sport : Footbell.
Coupe d'Europe UEFA, finale retour
Juventus de Turin-Borussia Dortmund.

Variétés : La Chance aux chansons. Hommage à Vincent Scotto. 16.15 Jeu : Des chiffres et des lettres.

#### US

20.15 Sport : Football. PSG-Bordeaux. qua PSG-Bordeaux, quart de finale de la Coupe de France. A 20 h 30, coup d'envoi du

22.30 Flash d'informations. 22.32 Le Journal du cinéma. Présenté par isabelle Giordano.

22.40 Cinéma :

Le Retour de Casanova. 
Film français d'Edouard Nierm 0.15 Cinéma : Lola. • • • Film français de Jacques Demy (1960).

#### ARTE

20.40 Soirée thématique : Paris-Berlin cinéma. Soirée réalisée per Laurence Gevron et Ei-sabeth Barbé-Fitte.

20.45 Documentaire : Paris-Berlin cinéma

21.00 Cinéma : Aliô! Berlin,

ici Paris. == Film franco-alk (1931) (v.o.).

22.30 Documentaire:
Paris-Berlin cheme.
2. Berlin-Paris, exil st Occupation - PARAME NO: F. . .

23.15 Documentaire:
Paris-Berlin cinéma.
3. Après le guerre (depuis 1945). 23.35 Straub-Huillet:

23.40 Court métrage : Le Fiancé,

A contre-courant, Interview de Bernard Dubois.

# Mercredi 19 mai

23.00 Mercredi chez vous.
Programme des télévisions régionales

#### **CANAL PLUS**

15.05 Documentaire : Les Aliumés... Jour de ciné, de Michel Royer, 15.35 Téléfilm : L'Enfant en héritage. 17.30 Documentaire : Derricks et Wallerous. 18.00 Canaille peluche.

— En clair jusqu'à 21.00 -18.30 Ca cartoon.

18.50 Le Top. 18.50 Le Top.
19.15 Magazine : Nulle part ailleurs.
Spécial Cannes.
20.30 Le Journal du cinéma.
Spécial Cannes.
21.00 Cinéma : Coce-Cola Kid. m
Film australien de Dusan Makavejev (1985).
Avec Eric Roberts, Greta Scacchi, Bill Kerr.

22.35 Flash d'Informations.

16.15 Jeu : Des chiffres et des lettres.
17.10 Magazine : Giga.
19.20 Jeu : Que le meilleur gagne plus.
20.00 Journal, Journal des courses et Météo.
20.50 Téléfilm : Lella, née en France.
D'arrès l'histoire vraie d'une jeune beur, née dans la banileus parlaienne, puis séquestrée en Algérie. 22.35 Fissh d'Informations.

2.45 Cinéma :
Un baiser avant de mourir. 
Film américain de James Dearden (1991),
Avec Matt Dillon, Sean Young, Max von
Sydow (v.o.).

0.15 Cinéma :
L'Exorciste, la suite. 
Film américain de William Peter Blatty
(1989). Avec George C. Scott, Ed Flanders,
Brad Dourif. 22.15 Première ligne.
Les Demoissies ont eu vingt-cinq ans, documentaire d'Agnès Varde. 23.15 Journal et Météo.
23.35 Magazine : Le Cercle de minuit.
Présenté par M. Field. En direct de Cannes.

🗕 Sur le câble jusqu'à 19.00 🗕 17.00 Magazine : Mégamix (rediff.). 17.55 Chronique : Le Dessous des cartes. (rediff.).

18.00 Documentaire:
Histoire parallèle (rediff.).
19.00 Magazine: Rencontre.
Renzo Piano/Pontus Hulten. 19.30 Documentaire:

La Terre est notre mère.
Comparaison de deux tribunes indiennes à la frontière de la Colombie et du Venezuela.
20.30 8.1/2 Journal. 20.40 Portrait : Aribert Reimann,

compositeur. 21.40 Musique : Cathy Berberian en Concert.

22.25 Musique:

Quatre derniers Lieder.

De Richard Strauss, per l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la direction de Kurt Mesur; sol.: Julie Varady.

22.55 Documentaire : L'Etat policier et ses hôtes. Les coulisses des visites officielle

20.15 Divertiesement: La Classe.

20.45 La Marche du siècle.
Présenté per Jean-Maria Cavada, en direct du Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation à Lyon. Paroise de résistants, émission préparée en collaboration avec le Nouvel Observateur et le Progrès. Invités: Lucie Aubrac, Denise Verney, Nicole Cisrence, Josette Durnets, Hélène Visniery, Geneviève Anthonicz de Gaulie, Daniel Cordier (Jean Moulin), Cisude Bourdet, Jean Daniel, Gibert Gerrier.

22.25 Journal et Météo. 23.40 Magazine : Macadam. M 6

14.25 Série ; Les Années FM.

### De Jean-Marie Straub, Avec Rainer-Werner Fassbinder, Hannah Schygulla (22 min).

20.35 Le Mardi, c'est permis. 20.45 Téléfilm : Crinière de feu. De Hend Safran.

#### FRANCE-CULTURE

Archipel science.

22.40 Les Nuits magnétiques.
Au fil des génies, retour du Meii. 1. En route vers Ghimbels.

0.05 Du jour au lendemain. Avec Catherine Axelred (Vies et mort d'Esther).

0.50 Musique : Coda.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 5 novembre 1992 lors du Festival d'art sacré): L'Ascencion, quatre méditations symphoniques pour orchestre, Et exspecto resurrectionem monutorum pour orchestre de bois, cuivres et percuschestre de Paris, dir. Gilbert Amy.

23.09 Ainsi la nuit. Sonate pour piano en la mineur D 784, de Schubert; Trio pour violon, violonceile et piano en ré majeur op. 70 n° 1, de Seethoven; Quatuor à cordes en ré mineur, de Sibelius.

0.33 L'Heure bieue. Camets de route, par Phi-

# 14.55 Magazine : La Tête de l'emploi (rediff.).

15.25 Magazine : Fréquenstar. Carole Laure.

16.30 Magazine : Nouba. 17.00 Variétés : Multitop.

17.30 Série : L'Etalon noir. 18.00 Série : L'Homme de fer.

19.00 Série : Les Rues de San-Francisco. 19.54 Six minutes d'Informationa,

20.00 Série : Cosby Show.

20.00 sene : Coany Show.
20.35 Magazine : Ecolo 6 (et à 0.45).
20.45 Téléfilm : Gros coaurs.
Pour faire plaisir à sa fille et épater se petite artie, un dilettante décide de participer à un railye.
22.30 Téléfilm : Inspecteur Kathy.
Une femme policier qui tire plus vite que son ombré.
0.10 Magazine : Vérume.

0.10 Magazine : Vénus.

#### 0.35 Six minutes première heure. FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. Harold Pinter, le foreur d'opecité

21.32 Correspondances.

Des nouvelles de la Belgique, du Canada et de la Sussa. 22.00 Communautá des radios publiques de langue française. Mémoires magnétiques d'Hubert Reeves (6).

22.40 Les Nuits magnétiques.
Au fil des génies, retour du Maii. 2. Diebles en direct.
0.05 Du jour au lendemain.
Avec Esther Cotelle (la Prostitution de Margot). 0.50 Musique : Coda.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 3 juillet 1992 à Beaune): Missa Scala Aratine, de Valls; Requiem, de Bâber, par le Chosur et l'Orchestre Nederland Bachverinigung, dir. Gustav Loonherdt; sol.: Sandrine Plau, Mieke van der Sluis, soprance, John Etwes, tánor, David Cordier, alto, Peter Kooy, bassa.

David Cordier, alto, Peter Kooy, bease.

22.00 Concert. Exctiques transformations:
Mambo à la braque, Ternazzal pour maracas
et bande, Mannam pour Kayagum et bande,
Mambo vinko pour trombone et bande,
d'Alvarez, per Javier Alvarez, maracas, inok
Paek kayagum. Vinko Globokar, trombone.

23.09 Ainsi la nuit. Oueruer à cordes en m
mineur, de Verdi; Moments musicaux pour
piano D 780, de Schubert; Trio pour piano,
violon et violonceille en sol mineur op. 3, de
Chausson.

Chausson.

O.33 L'Heure bleue. Tendences hexagonales par Xavier Prévosc. Le concert : Michal Petrucciani, pianists en solo. Le rétrospective : Michal Petrucciani.

# Le Monde

Alors que les deux sociétés parient sur de « fortes synergies »

# Le mariage entre Elf-Sanofi et Yves Saint Laurent est entériné

Annoncée à la mi-janvier, la fusion-absorption d'Yves Saint Laurent par Elf-Sanofi est effective depuis le lundi 17 mai, au terme d'une journée marathon où les actionnaires des deux sociétés ont entériné, sans réticences apparentes, les modalités d'une opération qui avait suscité d'innombrables polémiques. Un happy end qui donne naissance au troisième groupe mondial de parfums et cosmétiques, et que ne devrait pas remettre en cause l'enquête, toujours en cours, de la Commission des opérations de Bourse (COB).

« Depuis plus de trente ans, j'ai tout fait pour construire une mar-que digne de représenter la France dans le monde entier. Je l'ai fait sans compromis et sans concession (...) Pendant toutes ces années et surtout au cours des dernières, je me suis posé la question de la pérennité de ma maison et de mon nom. Aujourd'hui, je suis heureux qu'Yves Saint Laurent passe sous contrôle d'Elf-Sanosi qui est un groupe puissant mais qui, surtout, est un groupe français.» Quand le couturier s'éclipsa, lors de cette soirée du lundi 17 mai, après avoir lu ces quelques mots de sa voix étrange et mal assurée, chacun comprit qu'une page était tournée. Que l'une des plus belles maisons de luxe française venait de perdre son indépendance.

Le groupe Yves Saint Laurent avait changé de mains, au terme d'une journée marathon qui avait vu, le matin, les actionnaires de la maison de luxe approuver les comptes 1992, la transformation du groupe de « société en commandite par actions» en «société ano-nyme», puis la fusion avec Elf-Sa-nofi, et, l'après-midi, les

Aménagement : «Pour l'équilibre

du territoire», par René Monory;

« Pauvreté et exclusion : définir une

priorité», par Geneviève de Gaulle-

La consolidation de la paix au

Chine: les autorités locales

auraient encouracé le camibalisme

pendant la révolution culturelle ... 4

Le rejet du plan Vance-Owen par les

Dossier: Anvers, capitale cultu-

M. Pasqua veut faire de la Corse un « exemple » de la « reconquête

La préparation des élections euro-

péennes divise la majorité...... 11 Le gouvernement affirme la continuité de la politique européenne.. 12

Diagonales, par Bertrand Poirot-Delpech : « Anniversaire » ...... 12

Les développements de l'affaire

L'affaire du sang contaminé devant la cour d'appel de Paris...... 14 La recherche sous le signe de

SCIENCES • MÉDECINE

• Tanis, la Thèbes-Karnak du delta

du Nil e Les «pionniers» des soins

Serbes de Bosnie .....

relle de l'Europe...

**POLITIQUE** 

du territoire » ....

SOCIÉTÉ

**DÉBATS** 

Anthonioz...

ÉTRANGER

riner cette décision. Des votes acquis, selon les responsables des deux entreprises, à la quasi-unanimité des voix. Ainsi, se trouvaient approuvées, sans coup férir ou presque, les modalités d'une fusion ayant pourtant suscité d'âpres polé-miques (le Monde du 27 janvier).

#### L'ahandon de la commandite

Entérinée, la « parité de fusion » prévoyant l'échange de quatre actions Elf-Sanofi pour cinq Yves Saint Laurent, valorisant la maison de luxe à 3,6 milliards de francs malgré le recul récent de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires (-13 % au premier trimestre). Entérinées, aussi, les modalités d'une transaction accordant à MM. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, des «avantages» jugés, par-fois, exorbitants : la garantie pour le créateur de pouvoir continuer à résenter deux collections par an ; e contrôle de la maison de haute couture pour un investissement de 150 millions de francs, équivalent maintien du « contrat d'assistance technique» d'une dizaine de millions de francs, pour l'élaboration

Entérinée, enfin, la « rémunération» demandée par MM. Bergé et Saint Laurent en contrepartie de l'abandon du statut de commandite par actions qui les protégeait jusque-là. Ils ont reçu, avant absorption de la société par Elf-Sanofi, 8,85 % du capital dilué de la société Yves Saint Laurent Groupe (1,85 % pour la compensation de la perte d'avantages financiers, 7 % comme montant forfaitaire). Une « rémunération » représentant la coquette somme d'environ 300 millions de francs. Seuls appelés à se prononcer sur le sujet, les petits actionnaires d'Yves Saint Laurent n'ont rien trouvé à redire.

SOMMAIRE

**CULTURE** 

de Lyon.

ÉCONOMIE

tre du travail .

Le 46 Festival de Cannes ...

«Des Contes d'Hoffmann» à l'Opéra

L'inauguration du TGV Nord..... 23

La nomination du nouveau prési-

La conférence de presse du minis-

Maxi-Livres va rejoindre le second

INITIATIVES

métiers · Management : les talents qui dorment · Étude : l'entreprise

gagnée par l'idéologie e Reconversion : Le Passeur, un emploi grâce aux livres e Accueil : «l'avion char-

ter» • Tribune : réussir la mutation

Services

Marchés financiers .... 26 et 27

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Ce numéro comporte un cahier ∢ Initiatives > folioté de 31 à 44

Le numéro du « Monde »

daté 18 mai 1993 a été tiré à 549 385 exe

Abonnements. Annonces classées

Météorologie

Bergé et Jean-François Dehecq, PDG d'Elf-Sanofi, avaient sans doute trouvé les mots qu'il fallait pour convaincre du bien-fondé d'une opération donnant naissance au troisième groupe mondial de parfums et de cosmétiques de luxe, derrière L'Oréal et Estée Lauder. Un groupe qui «pèse» désormais près de 6 milliards de francs dans ce secteur (avec Nina Ricci, dont Elf-Sanofi détient 50 %) et que le lancement, à la rentrée, d'un nou-veau «jus» féminin d'Yves Saint Laurent - Champagne, - devrait encore renforcer. Directeur jusqu'ici de la branche cosmétiques d'Elf-Sanofi, Claude Saujet qui prend aussi, désormais, la direction générale d'Yves Saint Laurent Parfums, attend 200 millions de francs de marge brute supplémentaire des « synergies » à venir. A court

Lundi, la querelle sur les éventuels «avantages» consentis par le groupe public à M. Bergé, ami du chef de l'Etat, semblaient comme oubliée. Prévenue de l'opération en

Dans un entretien au « Figaro »

terme, la réussite - ou l'échec - de la fusion sera jugée à cette aune-là.

Les artisans de la fusion, Pierre son temps par M. Dehecq - qui avait aussi pris soin de s'entourer, pour la transaction, de François Polge de Combret, membre du conseil d'administration d'Elf-Sanosi comme associé-gérant de Lazard et surtout ancien secrétaire général de l'Elysée à l'époque de M. Valéry Giscard d'Estaing - l'ancienne opposition devenue majorité a abandonné ses menaces d'enquête parlementaire. Reste, bien sûr, l'enquête de la

Commission des opérations de Bourse (COB) sur un éventuel délit d'initiés, peu avant l'annonce de l'opération, et la vente d'un paquet d'actions d'Yves Saint Laurent de 100 millions de francs pendant l'été dernier. En Suisse et sans acquitter l'impôt de Bourse. Une affaire de fraude fiscale, antérieure de surcroît aux négociations entre les deux groupes qu'un proche du dossier qualifie de « simple erreur technique ». La fusion d'Yves Saint Laurent et d'Elf-Sanofi paraît

PIERRE-ANGEL GAY

### Panne communautaire

# Le projet de satellite de télévision directe Europesat est abandonné

Telekom, l'opérateur public alle-mand du téléphone, a décidé de ne pas participer au projet de satellite de télédiffusion directe Europesat, préparé par l'organisation eurocenne de satellites Eutelsat. Conjugué aux réticences de France Télécom, ce retrait signifie l'arrêt d'un projet qui consistait à lancer deux satellites de forte puissance destinés en principe à prendre (à la position orbitale de 19,2° ouest) la succession des satellites actuels TDF1-2 et TV Sat, et à faciliter la transition vers les normes Mac européennes. Europesat devait avoir pour clients principaux Telekom et France-Télécom.

Pour des raisons différentes ancun des deux opérateurs n'y était, toutefois, très favorable, en tout cas pas en même temps. Leurs stratégies successives, le constat que les chaînes ne se bousculaient pas pour être diffusées, avaient déjà sérieusement retardé le projet (le Monde des 5 mai et 19 octobre 1992) malgré un soutien politique encore réaffirmé au sommet franco-aliemand de décembre. L'aban-

M. Balladur ne veut pas « bon-

leverser le paysage audiorisuel». ~ Le premier ministre, Edouard Bal-

ladur, qui était l'invité de France

lundi soir 17 mai, a notamment

déclaré: « Je n'ai aucune envie de

perturber et de bouleverser le pay-

sage audiovisuel français. Chaque

majorité nouvelle fait de nouvelles lois, crée de nouveaux organismes.

Je crois que nous n'avons nas

besoin de ca. Je suis beaucoup plus

pragmatique. Je crois qu'on peut

faire en sorte que les organismes

actuels vivent et travaillent dans de

bonnes conditions, à condition que

chacun soit conforme et soit fidèle à la mission qui est la sienne. Il y a

actuellement en France à peu près

50 % d'écoute sur les chaînes pri-

vées, 50 % sur les chaînes publi-ques, cela me paraît un bon équili-bre. Les chaînes publiques ont une mission particulière, qui est d'assu-

rer des émissions qui peuvent avoir parfois un but culturel ou éducatif

et donc avoir moins d'audience que

d'autres. Elles doivent en courir le

risque, à condition bien entendu

qu'il leur en soit tenu compte dans

les moyens qui leur sont alloués.»

□ Des fils de déportés juifs en pèle-

ricage à Tallin. - Pour la première

de l'association Les fils et filles des

déportés juifs de France sont un

pèlerinage, du 16 au 20 mai, en

Estonie et en Lituanie sur les lieux

d'extermination de leurs parents et

rendra notamment à Tallin (Esto-

**EN BREF** 

don de tonte référence aux normes Mac dans les plans de la Communauté européenne, entériné à Bruxelles la semaine dernière (le Monde du 12 mai), a porté le coup de grâce, qui justifie la décision ellemant.

Quelles conséquences peut avoir l'extinction d'Europesat? Côté l'extinction d'Europesat? Cote français, elle renforcera l'option nationale, qui consiste à miser, pour la télévision directe, sur les satellites Télécom 2. Le quatrième de la série, Télécom 2D, pourrait rejoindre la même position que l'un des premiers, consacrant ainsi la stratégie de «colocalisation», ou d'addition des satellites à la même de diction des satellites à la même position orbitale, qui a fait le suc-cès d'Astra. Mais Eutelsat n'a sans doute pas renoncé à établir la même stratégie au niveau euro-péen. Elle aura bientôt un deuxième satellite aux côtés d'Eutelsat II F1. Et cette position orbiteisai il F.I. El Ceate position ditibi-tale à 13º est, qui dessert la quasi-totalité des réseaux câblés euro-péens, pourrait donc servir de base aux futurs avatars d'Europesat.

E ....

医四种 二

西西宋 二

or (in the same

WHERE THE PERSON

ment of the contract of the co

ONDER! AND ...

been a s

Maria Caracteria de Caracteria

425222

REELL:

**温**医11....

[42:<u>22:1::</u>-

**6** 

de La La Carrier

ಕಾರ್ಡಿ ಅನಾಜ್ ಪ್ರ----

Property of the second

**基**阿斯拉里 (4.17)

L. K. E. Died

DOME COLUMN

**100** 

enfants de la colonie d'Izieu et le mari de la directrice de ce centre, □ Le Père Paul Destable, nouveau secrétaire général adjoint de l'éviscopat. - Le Conseil permanent de l'épiscopat français a nomme le Père Paul Destable, prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand, secrétaire général adjoint de la conférence des évêques, chargé de l'apostolat des laïcs. Il remplace à

arrivé en fin de mandat. Né le 30 mai 1948 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ordonné en 1973, Paul Destable a été aumônier de l'Action catholique des enfants, de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et responsible du service des vocations du diocèse de Clermont-Ferrand. Depais 1986, il était déjà délégné diocésain à l'apostolat des laïcs, aumônier d'étudiants et rattaché au secteur pastoral de Clemiani-Ferrand Centre.

ce poste le Père Bernard Housset,

□ RUGBY : le quart de finale Castres-Narbonne sera rejoné. - La Commission technique des regiements de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, lundi 17 mai, de faire rejouer le quart de finale du championnat de France de rugby Castres-Narbonne, disputé nche 16 mai. La rencontre aura lieu samedi 22 mai à Tarbes « en partant du résultat acquis au terme du match de Toulouse, 38-33 en faveur de Castres». Cette première historique, due au fait que cinq remplacants castrais étaient entrés sur le terrain au lieu des quatre autorisés, devrait entraîns: un report des demi-finales au samedi 29 mai.

. 20

#### Brice Lalonde fait son autocritique

Le président de Génération Ecologie, Brice Lalonde, reconnaît dans un entretien publié mardi 18 mai par le Figaro qu'il a «falt des bêtises » lors des dernières élections législatives. « Dans le système médiatique actuel, tel ou tel élèment de phrase est immédiatement amplifié, répété, déformé », explique-t-il. M. Lalonde précise encore : « J'ai le défaut britannique de confondre les relations personnelles avec les relations politiques. parce que je crois plus aux personnes qu'aux partis. Je ne change-rai pas. J'ai essayé de dire que j'avais plus confiance en certaines personnes qu'en d'autres. Cela correspond aussi aux idées écologistes selon lesquelles les affrontements droite-gauche du siècle qui s'achève n'ont plus grande signification. »

L'ancien ministre de l'environne ment affirme one son « souci est de tenter de créer un quatrième narti Ecologie doit être un soyer de reflexion et d'imagination ouvert à d'autres, déclare-t-il. On ne boudera pas le dialogue avec Michel Rocard pas plus qu'avec Charles Millon. A tout moment, il peut se passer que que chose dans la vie politique française (...), une vraie recomposi-

#### Le prix Albert-Londres à Philippe Broussard et Jean-Jacques Le Garrec

Le prix Albert Londres pour la presse écrite a été décerné, mardi 18 mai, à Philippe Broussard du Monde et, pour l'audiovisuel, à Jean-Jacques Le Garrec de France 2. Le jury, présidé par Henri Amouroux, a décerné le prix an premier tour à Philippe Brous-sard pour une série d'articles, volets sur «l'odyssée tragique du Mc Ruby», publiée du 23 aux 28-29 mars 1993, «l'île noire» (8 janvier 1993) et «les dernières chamailleries des frères Choquet » (21 octobre 1992). Jean-Jacques Le Garrec a été distingué au qua-trième tour pour une série de cinq reportages sur Sarajevo, diffusés sur France 2, fin décembre et début janvier. Le jury est composé de Henri de Turenne, François Hauter, Yves Courrière, Josette Alia et des deux lauréats de l'année dernière, Lise Blanchet de Thalassa et Olivier Weber du Point.

Le montant du prix Albert-Londres est de 10 000 F pour chacun des lauréats.

[Philippe Broussard, âgé de vingt-neuf ans, est entré au Monde en 1989, où il a cé à la rubrique des sports. Il es nent reporter au service Société.

### At Mondt et SPECTACLES nie), où fut dirigé pour moitié le convoi nº 73, à son bord, deux des Quinzaine du prêt-à-porter chez IC:



Qui vous offre les derniers modèles de la collection PowerBook à des prix sur mesure ? IC. Et pourquoi les promotions défilent chez iC ? Parce qu'avec plus de 50 000 Macintosh installés en 10 ans, IC est le premier



distributeur Apple en Europe. Et que seul un leader peut vous offrir des prix aussi bas alliés au plus haut degré de services (art graphique, gestion, maintenance). Yous devriez déjà être chez IC.

% BFALTBOURG PARIS 4x (1) 43 78 26 26 = 10 VENDOME PARIS 4x (1) 42 86 90 40 = 10 MICRO VALLEY PARIS 19x (1) 40 50 00 00 = 10 MARSHULE 9x 91 57 25 03

IC TOPLOUSE 6: 25 62 32 - IC NAMES 40 47 08 62 - IC LYON 36 78 62 58 58 - IC AIX EN PROVENCE 42 38 28 08 - IC AVIGNON 90 82 22 22

ET VOUS IL Y A IC

« Arts-Spectacles » : l'Asie à Cannes Deux cinéastes assistiques sont cette année à Cannes: Chen Kaige, qui présente Adieu, ma concubine, et Hou Sia Ho Stan, le Maître des marionnettes. Par ailleurs, à Angoulême et Amiens, les musiques du monde sont à l'honneur avec le Festival de jazz et d'ailleurs.

Demain dans « le Monde x

« Education-Campus » :

l'enseignement catholique soigne sa différence A l'occasion d'assises nationales, tenues du 14 au 16 mai, l'en-

seignement privé confessionnel s'est interrogé sur le sens de son « caractère propre», quelques mois après le règlement de son contentieux avec l'Etat.

le cabinet de recr

et Télécommunie

ELLE qu'elle est véhiculée par l'opinion, l'image des métiers confine parfois à l'imposture et, plus généralement, laisse place aux injustices. Des professions sont abusivement méprisées, d'autres incroyablement surévaluées, voire mythifiées. Ainsi, l'agriculteur ne serait qu'un «plouc» attaché à sa terre, le représentant attardé d'une France qui 

Au-delà de l'anecdote, pourquoi s'intéresser à cette série de lieux communs? Parce que, qu'on le veuille ou non, ils déterminent plus qu'une appréciation, le positionnement de métiers dans la société économique et sociale. Il s'ensuit, par ces jugements, que l'appétence pour certaines professions s'en trouve affectée, et devient à son tour cause soit d'une pléthore de candidatures, soit d'une pénurie de main-d'œuvre. Enfin, et cela apparaît le plus préoccupant, ces pesanteurs ralentissent le nécessaire déplacement dû à l'extraordinaire mutation actuellement en cours, la baisse des emplois industriels s'accompagnant d'une croissance de ceux des services. Alors que le redéploiement bouleverse les habitudes, celui-ci se complique de réticences qui ne sont pas toutes fondées. On a bien rendu compte, avec la qualification péjorative de « petits boulots », de la manière dont une expression pouvait avoir raison d'une initiative, à l'origine déterminante pour la création de nouveaux emplois...

Cela oblige à un retour en arrière et conduit à nue réflexion de caractère plus global. A y bien regarder, et l'Histoire est là pour le prouver, nombre des métiers ouvriers d'autrefois n'avaient pas la qualité que la mythologie collective leur accorde. Il suffit de peuser aux mineurs de charbon, aux corps suants et couverts de suie, la peur du grisou chevillée au ventre, pour s'en persuader. Qui pourrait prétendre que les sidérurgistes vivaient dans des conditions idéales, sauf à en appeler aux chromos où les «forges de Vulcain» gue serait la liste de ces professions épouvantables, et pourtant sublimées, qui transforment en héros ou en seigneurs de la classe ouvrière ceux qui, dans la réalité, n'en sont que les servants exploités et fourbus. Les mêmes, on l'a vu, sont capables de défendre la noblesse de leur métier et se retrouvent dans le droit de «vivre et travailler au pays », fût-ce à l'ombre des corons, et au mépris de leur santé.

Tout le mérite du mouvement ouvrier a résidé dans cette capacité à transformer un quotidien pesant en une saga de l'honneur. Derrière les mineurs ou les sidérurgistes, élevés au rang de figures emblématiques, presque sacralisés, les tra-vailleurs sont devenus à leur tour des symboles du labeur, les glorieuses masses anonymes tout entières dévouées au progrès. Sur ce socie, où la grève et la solidarité se confondent en valeur, il a été possible de bâtir une reconnaissance sociale puissante qui s'est dotée d'une organisation, le

Ce n'est pas tout à fait un hasard. Décriés, pas toujours plus acceptables ou supportables que les anciens métiers industriels, les nouvelles profes-sions des services ne bénéficient pas de cet environnement. Personne n'en a écrit les louanges et elles n'appartiennent pas aux «belles heures» de l'histoire ouvrière. L'identification collective ne Les fausses images des métiers

du Seuil).

Si le mouvement ouvrier a su transformer les travailleurs en héros, les nouveaux métiers restent méprisés. Alors qu'ils représentent l'avenir



pas de prestige. Syndicalement, elles ne profitent pas des mêmes attentions ni ne sont capables de se forger une tradition.

Tandis que les premiers métiers connaissent numériquement un déclin progressif, ou qu'ils perdent de leur puissance «de classe», les seconds sont renvoyés dans une nébuleuse qui ne facilite pas leur identification sur des critères fiables ou authentiques. La désaffection ou l'engouement pour certaines professions s'en trouvent-ils amplifiés? Sûrement, au moins en partie, alors qu'une tendance de fond amène l'opinion à s'in-

terroger sur la valeur-travail, ou à prendre ses dis-tances, ainsi que le notent, parmi d'autres analyses pertinentes, Bernard Perret et Guy Roustang dans leur récent ouvrage l'Economie contre la société (éditions

Toujours est-il que, au moment où devrait s'opérer une appropriation de nouvelles activités professionnelles, on assiste à un mouvement de rejet ou de fascination, l'un et l'autre sans bases réelles ou objectives. Quels que soient les efforts de modernisation, les emplois d'éboueurs demeurent « le dernier des métiers», tout comme le bâtiment, qui n'attire pas, maigré les campagnes de communication. Quoi qu'on fasse, les hôtesses de l'air, qui se surnomment ellesmêmes « les boniches de l'air », conserveront de leur mystère, ainsi que les coiffeuses et les secrétaires. On aura beau dire que l'allongement de la durée de vie rend inévitables les emplois de services à domicile, la fonction reste marquée par le soupcon de domesticité, comme si, pour reprendre une expression de Martine Aubry quand elle était encore ministre du travail, « il y avait plus de subordi-nation à s'occuper d'un cou-ple de vieux que dans le fait de serrer des boulons sur une chaîne».

Alors que le basculement d'un type de métiers à un autre est imminent, et est rendue incluctable par

l'évolution, la perception devient floue, et les per-pectives avec. Les images se brouillent qui lais-sent le champ libre à tous les préjugés, au risque de compliquer le passage à une notion différente de travail. Mais après tout, cela aussi est compré-hensible : les métiers se font de plus en plus abstraits, les enfants connaissent de moins en moins la réalité professionnelle de l'activité de leurs parents. Et, pour couronner le tout, la représentation du travail est faussée par le miroir déformant de la télévision. Que d'occasions perdues, à cause de l'image.

■ La fierté du mineur Un métier dur, mais une vie sociale riche par Olivier Piot

■ Les éboueurs face aux préjugés Le dernier des métiers par Francino Aizicovici

 Gravats, intempéries, chantiers... Prouver l'homogénéité des métiers

par Jean Menanteau

**Ecouter les nouvelles** professions Un entretien avec Georges Séguy par Marie-Béatrice Baudet

■ La modernité des aides à domicile Le trait d'union avec le monde extérieur par Marie-Claude Betbeder

■ Le hit-parade des jeunes Les activités les plus sollicitées par Liliane Delwasse

■ L'envers du décor Chez les hôtesses de l'air,

par Catherine Lercy

PARTENARIAT □ Opération médiane

MANAGEMENT □ Les talents qui dorment

**RECONVERSION** □ Le Passeur, un emploi

grâce aux livres TRIBUNE

□ Réussir la mutation économique par Philippe Lukacs

page 36

Leader du recrutement en informatique bancaire et financière,

### le cabinet de recrutement RIB

vous donne rendez-vous en rubrique Secteur de Pointe pour un poste

### d'Architecte Réseaux et Télécommunications

ou vous invite à lui envoyer votre candidature au

140 rue du fbg Saint-Honoré, 75008 PARIS Tél: (1) 40.76.01.76



L'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE



Communication multimédia, gestion, droit, langues,

nationaux ou d'université niveaux : licence, maîtrise, 3ème cycle

 Notre méthode : le partenariat de professionnels et d'universitaires.

Pour tous renseignements: CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 92001 NANTERRE CEDEX. TEL 40.97.78.66. FAX. 40.97.71.81.



A La Ricamarie, la mine est restée dans les cœurs

A statue domine la petite place de La Ricamarie. Solidement campée sur ses jambes, les bras croisés, le torse nu, robuste, la figure trône fièrement au centre de cette petite commune du bassin houiller de la Loire. Une personnalité? Personne ici ne le constestera. Michel Rondet est du pays : né en 1841 au lieu-dit la Mine, il était «gueule noire» et, surtout, fondateur du syndicat des mineurs. Derrière la statue, la petite mairie affiche un spectacle: Germinal. L'adaptation théâtrale se joue toujours, mythique, qui doit être prochainement présentée au puits des Combes, le lieu de la tristement célèbre

«tranchée rouge». Le 16 juillet 1869, la répression d'une grève par les soldats de l'Empire fit ici treize morts. Zola lui-même se pencha sur les notes du procès pour écrire la version définitive de son célèbre livre publié en 1885. Enfin, à quelques pas, l'école municipale abrite le Musée de la Mine. Autant d'images qui laissent comprendre que La Ricamarie a vécu pendant plus d'un siècle et demi au rythme d'une activité : la mine. Úne décennie après la fermeture des derniers sites, les symboles du métier restent. Les souvenirs aussi.

Le dernier puits - le Pigeot a pourtant fermé il y a déjà presque dix ans, marquant la fin d'une longue et douloureuse reconversion du bassin. Tout le monde ici se souvient : les Houillères de la Loire – La Ricamarie, Firminy, Saint-Etienne – employaient plus de trente mille mineurs en 1950. Aujourd'hui, tout est sermé. Seuls queliressent encore çà et là au bas

De nombreux cas de pleurésie

Angelo Merotto habite toujours La Ricamarie, à quelques pas des anciens puits où il a travaillé pendant vingt-cinq ans. Mineur de rocher, il est venu du Piécents italiens. A soixante-neuf ans, il se souvient très bien des premiers jours passés à Saint-Etienne: « C'était dur. Personne n'avait l'habitude du charbon, des profondeurs, précise-t-il. Au bout d'une semaine, la moitié d'entre nous est retournée en Italie, écaurée. Moi je suis resté... pour croûter. »

La poussière de la mine, il l'a gardée dans ses poumons, comme tous les mineurs. Son

souffle est court, entravé par un « 20 % de silicose » déclaré par les médecins. Certains ont jusqu'à 80 %. «Le fond, on s'y fait, souligne Angelo. Le plus dur, c'est la chaleur. On travaillait souvent nus, avec 30 degrés en bas. Il nous arrivait de vider la sueur de nos bottes toutes les sie sont fréquents. Lui-même a dû en souffrir, avant d'arrêter la mine, en 1973, suite à une insuf-

> Cohésion et solidarité

Comment un métier aussi dur est-il arrivé à se donner une image aussi prestigieuse? « C'est l'idée du courage, individuel et collectif, suggère Angelo. Tous les jours on descendait sans être jamais sur de remonter.» Il se souvient très bien de l'angoisse du grisou. « On avançait lente-ment avec la lampe benzine, fixant la flamme pour détecter le gaz. » Des angoisses qu'Antoine Thomas a lui aussi longtemps partagées. A soixante-douze ans, il parle encore de la mine avec passion. Mais pour lui, le « pres-tige » du travail est lié à la cohésion et à la solidarité des

Syndicaliste dès son plus jeune age, il a passé vingt-quatre ans dans la mine sans jamais taire ses convictions. Et il les a toutes vécues, les grandes grèves, surtout celle de 1963 : « Pendant deux mois, les mineurs circulaient dans les départements voi-sins pour obtenir des soutiens, se souvient-il, fier. Nous avons toujours tout obtenu par la lutte. Et c'est cette fraternité que les autres nous enviaient. La grande famille des mineurs? Tout le monde ici l'a connue, défendue, revendiquée. Car, au-delà du sentiment d'appartenir au « bastion » de la classe ouvrière, la mine a légué une autre unité : le rythme de vie de tout un bassin organisé autour des trois postes.

« Chaque fois que je sortais de l'usine, les terrains de boules étaient occupés par les gars de la J'ai fini par rentrer au puits pour pouvoir m'associer à leurs equipes. » Un métier dur, certes, mais où les hommes étaient soudés et la vie sociale riche, «fraternelle ». Un métier qu'Antoine Thomas compare volontiers à ceux de la mer. Sans doute parce qu'au fond les grands espaces marins ont plus d'une fois nourri

TÉTAIT, disait-on, un métier ∠que les Français ne voulaient pas faire. Salaires de misère, tenues sales et inconfortables, véhicules bruyants et mauvaise image auprès de la population : être éboueur c'était exercer « le dernier des métiers ».

Mais, depuis dix ans environ, la profession a subi une mutation. tirée par les méthodes des entreprises privées de propreté qui grignotent sans cesse les parts des régies municipales. Portée aussi par la vague de l'écologie qui valorise les activités de pro-tection de l'environnement. Si bien qu'aujourd'hui, c'est devenu «un vrai métier», disent les inté-

D'abord, on ne dit pas

éboueur mais ripeur, insistent les professionnels. Sur le plan visuel, les changements n'auront échappé à personne. Chez Onyx, filiale de la CGEA - numéro 1 de la propreté privée en France (groupe CGE), – le blanc à rayures vertes est de rigneur tant pour la tenue des éboueurs que pour la couleur des camions, sauf à Paris, où la municipalité, qui confie à Onyx la collecte des ordures ménagères de plusieurs arrondissements, a imposé le vert uni. Les salariés touchent une «prime de salissure» - 7 francs par jour – qui est supprimée si le vêtement n'est pas lavé assez souvent. Le modèle du costume est renouvelé deux fois par an, intégrant ainsi des améliorations de confort et de sécurité à la coupe, à l'emplacement des poches, aux gants, aux chaus-sures, etc. Sur tous ces points « nous consultons les ouvriers par le biais du CE ou au cours de réunions spéciales», souligne Pierre Binsa, directeur de l'agence Onyx de Rungis (94), qui compte 250 salariés dont le personnel d'encadrement, 100 ripeurs, 50 chauffeurs et

10 responsables d'arrondissement. Sur le plan technique également les évolutions sont visibles. Par exemple, les éboueurs ne vident plus à la main les conteneurs dans l'arrière du camion mais grâce à un système automatisé. Et pour que le véhicule avance, ils ne sifflent plus le chauffeur plus discrète. La qualité du service, c'est aussi de limiter au maximum la

gêne des riverains et des conducteurs de voiture. Les camions sont désormais dotés de flashes à l'arrière qui alertent de loin les automobilistes de leur présence. De plus, dans les arrondisse-ments de Paris où opère Onyx, les collectes ont lieu impérativement de 17 h 30 à 23 heures, et non plus de 21 heures à 5 heures du matin comme apparavant. Elles suivent des itinéraires très précis optimisés en permanence par le service études d'Onyx. Sur le terrain, des responsables d'ar-rondissement manient des talkies-walkies reliés à chaque camion et à l'agence de Rungis, contrôlent les opérations, donnent un coup de main. Ét pas question, sur les parcours, d'avoir plus de dix minutes de

La promotion interne est la règle

Toutes ces évolutions se sont accompagnées de modifications du profil des éboueurs et du management des équipes. Considérant sans doute ce travail moins dégradant, mais aussi en raison du chômage, des Français ont rejoint la profession. Une profession aujourd'hui très jeune. Chez Onyx Rungis, la moyenne d'âge tourne autour de vingt-six ans. Les criteres de recrutement exigent de savoir lire, écrire et compter, mais de plus en plus les candidats ont des CAP, quelquefois un niveau bac plus 2. Ils suivent une formation de deux jours et touchent un salaire d'embauche de 6700 francs nets par mois, primes incluses. Pour motiver le personnel et le fidéliser, la promotion interne est la règle. Au bout de deux à quatre ans, l'éboueur peut passer chauffeur de camion, salaire moyen: 8 100 francs nets. Deux ans plus tard encore, il peut devenir res-ponsable d'arrondissement, il dirige alors plusieurs équipes et perçoit en moyenne 10000 francs net par mois. Reste que ces promotions sont bien sûr soumises à

la disponibilité des postes, forcé ment limitée. Les éboueurs ont-ils pour autant gagné en dignité? A leurs yeux et à ceux de leur hiérarchie, sans aucun doute. Patrick Lebœuf, vingt-trois ans, de niveau bac électronique, aime bien ce métier qui lui permet de « bouger, se dépenser » et convient bien, selon lui, #aux jeunes au chômage à condition d'être motivé». « Je n'ai pas honte de dire aux gens quel est mon métier», affirme Lambert Richard, vingt-sept ans, diplômé d'un CAP d'électricité, mon frère travaille dans la société et j'y ai fait entrer des copains. C'est un métier où l'on aura toujours besoin des hommes. On est à l'air, on est bien, l'ambiance est

En revanche, le sentiment du public à leur égard semble plus ambigu. Pour Pierre Binsa, le amoigu. Pour Pierre Binsa, le directeur, « les gens ont réellement pris conscience que le métier avait changé, qu'il était dur et que la qualité des services s'est, améliorée. Les gardiens d'immétibles Jont diffention à ne plus présenter des sort-noubelle plus présenter des sacs-poubelle éventrés, des restaurateurs offrent

des sandwiches aux ripeurs. Nos jeunes sont sympa, propres et hien vêtus v.

> «On se lave tous les jours»

Sur le terrain, les éboueurs sont plus sceptiques. L'agressivité des automobilistes stressés qui les traitent le cas échéant de «fainéants», qui klaxonnent, les bouteilles qui volent du « sixième étage » restent leur quotidien. « Meme si les gens voient que nous sommes propres, dans leur esprit l'ébqueur c'est toujours un homme qui sent mauvais, estime Patrick. « On se lave tous les jours, on a une vie privée, mais pour eux, ramasser leurs ordures, ça veut dire qu'on est sales», renchérit Lambert avant de conclure : « Les gens ne nous aiment pas. Je ne sais pas si un jour ils reconnaîtront que c'est un vrai métier d'utilité publique. travaille pas, ils sont affolés. Peut-être que l'embauche de femmes, suggère-t-il, d'ailleurs de plus en plus nombreuses à postu-ler, aiderait à valoriser l'image

de la profession.
«Les techniques ont évolué, ajoute Nicolas Thérond, vingtcinq ans, responsable d'arrondis sement et ancien éboueur. Il fau un savoir-faire, des automa que l'on n'acquiert vraiment qu'au bout de six mois. On a tout fait pour que ce métier avance. Mais dans ma famille, par exemple, c'est toujours le der-nier des métiers. On collecterait les ordures en hélicoptère ou en formule I, les gens penseraient torgours la même chose. Ils voient qu'on vide leurs poubelles, c'est

Un rein

deres a

**893**日2 V

Verzona; 2...

1 C. 7 ...

**自**四还35~~~

BE COME TO L

The state of the s

IN THE PERSON IN

The same of the sa

ALC: U.S. C.

E FILE

E TC

E BEN T

E 6 321 2

Francine Aizicovici

# Gravats, intempéries, chantiers...

30 millions pour tenter de redonner au bâtiment toute sa séduction

QU'ÉVOQUENT pour vous les métiers du bâtiment? « Gravais, bottes, boue, intempéries, chantiers. » Tels ont été les premiers mots prononcés par un groupe de jeunes étrangers à la profession. La question était posée en 1988 afin de servir de test, dans les locaux d'une agence de communication. Jacques Hébert, aujourd'hui Olivier Piot président de l'agence FCA.

venait d'emporter l'appel d'offres lancé par la Fédération nationale du bâtiment (FNB). Inquiète à l'époque de l'image peu valorisante que donnait la profession à l'extérieur, constatant la difficulté qu'il y avait à recruter des jeunes, la Fédération avait alors décidé de frapper un grand coup : lancer une campagne d'images ayant pour

support la presse et la télévi-

sion. Coût: 30 millions de Pour Jacques Hébert, la pre-

mière des difficultés a tenu au manque d'homogénéité de la profession. Ou'ont en commun en effet l'artisan couvreur, la petite entreprise de maconnerie de trois personnes et un empire comme celui de Bouygues? Ils font pourtant partie de la même profession. La deuxième difficulté : l'éventail très large des métiers. Outre le gros œuvre déjà très diversifié, le second œuvre décline une foule de spécialités, qui vont de la peinture aux métiers de la miroiterie, jusqu'au génie climatique. Naturellement, la campagne d'images de la FNB ne devait privilégier aucun de ces métiers. Comment dès lors trouver une cohérence?

Autre règle d'or, commune à toute campagne quelle que soit sa cible : faire en sorte que le public interne - celui du bâtiment - se reconnaisse dans l'image qu'on vent donner de lui. « Nous prenions la parole en son nom, souligne Jacques Hébert Il fallait donc que notre travail corresponde à son attente et à la vision que les gens du métier ont d'eux-mêmes. Il fallait créer un enthousiasme mais plébiscité par les acteurs. On ne peut pas se permettre de projeter quelque chose qui ne soit pas

> Sensibilité sociologique

Pour pallier la difficulté d'un secteur si peu homogène, le parti pris fut donc de faire appel, pour les films de télévision, à une expression visuelle, allégorique. Des formes géomé-triques, hissées à bout de bras, symboliszient le bâtiment. Ces mêmes bras évoquaient par ail-leurs qu'il s'agit de métiers

d'équipes et conviviaux. On ne travaille pas seul dans ces pro-

«Construire» une image requiert encore un important travail d'enquête préalable. Une compréhension en amont des problèmes de ressources humaines de plusieurs corps de métier. Coopératrice, la FNB avait au préalable réuni une documentation aussi large que possible. « Comme cela se fait loujours dans notre métier, nous avons épluché la presse professionnelle et grand public afin de dégager une sensibilité sociologique. dit Jacques Hébert. But: savoir si le problème d'image était réel ou pas, s'il était aussi important que les adhérents de la FNB se l'imaginaient. J'ai en effet constaté en maintes occasions que nos clients, immergés qu'ils sont dans leurs problèmes, mésestiment l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. » Et d'ajouter : « A contrario, certaines professions sont trop satisfaites d'ellesmêmes. » Ce qui, effectivement, pent poser problème.
Quelque six mois de coopéra-

tion ont été nécessaires pour conclure cette campagne dont la durée fut de trois ans. Quel résultat? « Nous avons essayé de quantifier son impact, commente Dominique Hardy, directeur de la communication de la FNB. La deuxième année de son latcement, le nombre d'apprentis dans nos centres de formation une centaine au total - a aus menté de 7 %. En 1990, à la question posée de savoir si le bâtiment était un métier d'avenir, 57 % ont repondu oid. Lors des pré-tests, ce pourcentage était de 45 %. » Conclusion? « Nous avons, à l'époque, redressé une image injuste, estime Dominique Hardy. Ce qui signifie que là comme ail-leurs la fatalité n'existe pas.»

# Georges Séguy : écouter les nouvelles professions

**«S!** balles scient les lettres de noblesse qu'ont écrites les ouvriers, nous ne pouvons pas négliger aujourd'hui l'importance des nouvelles professions », souligne l'ancien secrétaire général de la CGT Georges Séguy dans l'entretien qu'il nous a accordé. Il estime que les syndicalistes ont encore beaucoup d'efforts à fournir pour mieux comprendre cette mutation.
- « Les mineurs, les sidé-

ruraistes sont encore symboliquement les porte-drapeaux de la classe ouvrière. Comment l'expliquez-vous?

- Ces métiers ont été les premiers à apparaître lors de l'industrialisation de notre pays. C'est là où se sont créés les premiers syndicats, où ont débuté les premières luttes de l'histoire ouvrière. Pensez à Germinal. à l'ensemble des œuvres littéraires qui ont transcrit cette réalité.

» Cela dit, aussi belles soient les lettres de noblesse qu'ont écrites ces travailleurs-là, nous ne pouvons pas négliger aujourd'hui l'importance des nouvelles professions apparues depuis et qui ont modifié considérablement la nature du salariat. Je pense, par exemple, au commerce, à la distribution, aux emplois de service, à tous ces métiers (infirmières, gardes d'enfants, auxiliaires de vie...) qui ne sont pas assez valorisés maigré leur forte contribution à la société, et qui restent finalement, comme cela, dans la ~ D'où vient ce décalage?

- Trouvez-moi un autre métier qui symbolise autant que celui de mineur l'exploitation de l'homme? La plus grande grève (1) que nous ayons jus-qu'ici connue sous la Ve République, c'est celle de 1963, où les mineurs en lutte avaient reçu le soutien de l'ensemble de la population. Je n'imagine pas aujourd'hui, sans porter évidemment de jugement de valeur, une autre grève qui puisse entraîner un tel élan social national. C'est un constat, les métiers qui sont les plus en prise directe avec la production, quelle que soit la branche concernée, restent les plus déterminants, les plus importants dans le mouvement social. Ce n'est pas pour autant, je le répète, qu'il faut laisser de côté les autres professions, beaucoup moins bien organisées, mais une initiative qui doit nous

qui sont tout aussi indispensables

gistes sont de moins en moins nombreux, tandis que le secteur des services se développe. Le rapport de forces est en faveur aujourd'hui des nouvelles professions...

- Le progrès technique, s'il a réduit la pénibilité du travail manuel, a aussi permis aux chefs d'entreprise de rechercher une plus grande rentabilité en licen-ciant. Si on regarde en arrière, le virage date du lendemain de la seconde guerre mondiale, époque où le salariat a déià commencé à se modifier. Les années 60 ont été ensuite déterminantes avec le développement important du secteur tertiaire : les banques, les

» Je crois que, dans l'ensemble, le mouvement syndical n'a pas su tenir compte de ces nouvelles tendances, et n'a pas occupé toute la place nécessaire pour aider à l'organisation de ces professions. J'aurais tendance à plaider un peu coupable au nom du syndicalisme. Les infirmières qui créent une coordination : voilà

interpeller, qui doit interpeller le mouvement syndical, car ce dertraduire leurs difficultés. Il n'en a rien été. C'est un échec, il ne faut pas se le dissimuler.

- Ne trouvez-vous pas que, parmi les syndicats, c'est encore la CGT qui véhicule le plus une image ouvriériste? N'y a-t-il pas là une contradiction avec votre analyse?

- La CGT a donné d'elle une

image ouvriériste qui ini colle encore à la peau. C'est exact, et c'est une des questions aux-quelles nous réfléchissons et qui nous font agir. Nous nous tournons depuis longtemps déjà vers d'autres professions : les ingénieurs, les cadres, les techniciens, par exemple, ce qui a entraîné, il y a maintenant trente ans, la création de l'UGICT, qui continue à occuper de plus en plus le terrain. Nous sommes toutefois conscients qu'il nous reste encore

Propos recueillis par Marie-Béatrice Baudet

(1) La Grève, de Georges Séguy,

Le hit-parade

00551

la modernité des aix

L'importance de la parole est la base de ce métier qui tente de répondre aux aspirations contemporaines

WINE session de formation nous a beaucoup apporté en matière de psychologie des personnes àgées, en ce qui concerne leur agressivité : ce que nous sommes tentées de prendre pour de la méchanceté est le signe d'un mal-être, un appel. Nous avons beaucoup appris aussi quant à la façon de nous compor-ter avec elles. Il faut que nous soyons leur trait d'union avec le monde extérieur puisque beaucoup ne sortent plus de chez elles, leur réconfort quand les rapports avec leurs enfants ne sont pas bons...» Solange Rygiert travaille an maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades, en les assistant notamment en matière de travaux

eurs face au si

member es

Dotées depuis peu d'un vrai statut, celles qu'on appelait les aides ménagères portent désormais officiellement le nom ∹ d'«aides à domicile» si elles appartiennent à un organisme privé (association) ou d'« agents sociaux » si elles relèvent d'une collectivité locale, comme Solange, employée par la com-mune de Gennevilliers (Hauts-

Un rôle thérapeutique certain

«L'importance de la parole est énorme dans ce métier, souligne sa collègue Christiane Baudesson. Nous finissons par tout connaître des femmes. Nous prévenons les ensants quand il y a un problème. Nous devons même être capables de parler de la mort ces personnes i and elles le désirent ou quand elles nous disent leur peur. A cela aussi, nous avons été préparées par une

Les médecins de la localité ont de nombreux contacts avec ces femmes qui, passant beaucoup de temps avec leurs patients, les connaissent mieux que personne; et ils leur reconnaissent un véritable rôle thérapeutique, « ne serait-ce, note le docteur Alain Tyrode, directeur des services municipaux de santé, que parce qu'elles entretiennent le goût de vivre ». « Il faudrait, juge de son côté le docteur Michel Nougaitède, que nous ayons des réunions régulières avec elles et avec lous ceux qui ont une action en matière de maintien à domicile.»

Eviter que les espoirs soient décus

«J'ai été femme de ménage, commente Christiane Baudesson. Ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir l'» Parlant de ce travail qu'elles aiment, ces femmes donnent des clés essentielles pour comprendre ce qui transforme une activité dépréciée - les ménages - en un vrai métier, une activité moderne, répondant aux aspirations contemporaines. Et il est urgent de tirer les leçons de leur expérience si l'on veut éviter que les espoirs mis dans les emplois de proximité ne tournent court.

Des organismes comme l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), l'Agence pour le développement des services de proximité (ADSP) montrent la voie. Tous tâtonnent, mais chacun à reur qu'il y a à penser le développement de ce type d'emploi de manière « atomisée », selon l'expression d'Etienne François,

directeur général de l'UNAS-SAD: erreur que font, depuis 1987, les gouvernements successifs quand ils encouragent finan-cièrement les particuliers à embaucher une femme de ménage, une garde pour enfants ou parents âgés, etc.
Il ne suffit pas, en effet, de

repérer qu'il existe dans des domaines de ce type des besoins insatisfaits : encore faut-il y répondre d'une manière qui convienne aux intéressés, embaucheurs (ou bénéficiaires) comme embauchés. Pour ne parler que de ces derniers, on peut se demander, à entendre nombre de réactions, si l'on trouvera pour travailler chez des particuliers dans une situation de dépendance aux allures régressives plus de volontaires que l'on en trouve aujourd'hui pour occuper les emplois vacants du bâtiment.

Si les femmes de Gennevilliers aiment leur travail, c'est que cette ville ouvrière de vieille tradition communiste en a fait peu à peu un très intéressant métier : avec une grande diversité de tâches matérielles (que le développement de l'extrême vieillesse rend de plus en plus complexes), mais surtout un rôle social et psychologique clairement reconnu, constamment entretenu et élargi (par exemple aux malades du sida), une vie d'équipe (le règlement a été éla-boré et est mis à jour en com-mun) de nonbergues périodes mun), de nombreuses périodes de formation...

D'autres localités, d'autres associations se sont engagées sur la même voie, sans compter la CNAF pour ses assistantes maternelles. Mais trente ans d'efsa manière fait apparaître l'er- forts donnent à Gennevilliers quelques longueurs d'avance sur

Marie-Claude Betheder

# L'envers du décor

Le rêve ne correspond pas toujours à la réalité et pourtant les mythes perdurent

QUELLE est la part de rêve, quelle est la réalité? Il arrive souvent que l'image des métiers n'ait plus grand-chose à voir avec leur réalité. Et pourtant elle demeure, s'incruste, au corps défendant d'une profession, comme dans la coiffure. Parfois au contraire, le mythe est entretenu sciemment car l'image, même faussée, fait partie intégrante de la stratégie de marketing des entreprises. Le cas des hôtesses de l'air en est une illustration parfaite.

Elles ont le physique avenant et une voix... d'hôtesse. Chargées de représenter le charme et l'élégance français, elles sont aussi l'image de marque de la

plus le temps de faire du tourisme, à peine celui de se repo-ser et de décompresser. Parallèlement, la charge de travail à bord est devenue plus lourde, avec la baisse de la composition de l'équipage et l'augmentation du nombre de passagers à charge. « Dans ce métier d'extrême, les bons côtés ne compensent plus les mauvais et beaucoup de jeunes hôtesses sont deçues », affirme Betty Lecouturier, déléguée SNPNC (Syndicat national des personnels navigants commerciaux) d'Air France. Signe des temps, de plus en plus de jeunes femmes affectées aux vols long-courriers demandent à passer sur moyen-

générations de jeunes, encore tenus dans les filets d'une éducation rigide, leur enviaient, ont laissé, semble-t-il, une empreinte durable sur une profession qui a pourtant bien évo-Et ce n'est certainement pas un hasard si la campagne d'information sur la prévention du sida, qui mettait en scène deux shampouineuses dans un salon de coiffure, a provoqué quelques réactions de protestation de coiffeurs inquiets pour leur

> «Si ma mère avait voulu être coiffeuse, mon grand-père aurait refusé car à l'époque ce n'était pas un métier correct. Moi, en revanche, je n'ai pas eu de pro-blèmes car l'image de la profes-sion a évolué dans le bon sens », explique Colette, trente-huit ans. « Mes parents m'ont dit qu'au moins j'aurai un métier qui ne se perdra pas », explique Aphiroune, une jeune apprentie de dix-sept ans qui passe son CAP ces jours-ci.

honorabilité, auprès de la Fédé-

ration nationale de la coiffure

les shampouineuses. Ces jeunes

filles coquettes et gentillettes,

maquillées, décolorées, arborant la minijupe et affichant une

liberté de comportement que des

L'évolution générale des mœurs et la valorisation des métiers manuels ont sans doute contribué à modifier un tant soit peu l'image parfois légère de ce métier féminin à 80 %. L'effort engagé par la Fédération française de la coiffure pour « renforcer la formation des apprentis et professionnaliser le métier tend à améliorer cette image », explique Pierre Seassari, président de la FNC, qui entend poursuivre dans cette voie puisue 1984 verra la mise en place d'un nouveau CAP en trois ans.

Aujourd'hui, les jeunes, du moins ceux qui ont vraiment choisi le métier, qui n'ont pas été victimes d'une orientation un peu précipitée à la suite d'un echec scolaire, viennent à la coiffure parce que « c'est un métier artistique», telève une étude réalisée par le CNRS en 1991, mais aussi en raison de sa dimension a contacts-accueiléchanges ». Ont-ils trouvé un métier en adéquation avec ce qu'ils imaginaient? Un pen plus de la moitié le jugent «un peu ou très différent ». Si les apprentis se montrent agréablement surpris par le contenu du travail « plus riche à la fois dans la formation qu'il requiert et dans les possibilités techniques et créatives qu'il offre », ils sont en revanche un peu décus par l'exercice du métier : « On espérait plus d'originalité mais on voit qu'il est impossible d'innover au gré de son imagination... C'est également un travail où il faut du rendement et où on ne peut pas s'attarder sur la clien-tèle». Le rève s'essace toujours devant les réalités économiques

Catherine Leroy

# Le hit-parade des jeunes

Les secteurs de la santé, du bâtiment et de l'environnement sont les plus sollicités

ont rendu visite en février dernier an saion L'aventure des métiers qui se déroule, depuis 1987, à la Grande Halle de La Villette. Preuve s'il en fallait que rien n'est aussi nécessaire aux adolescents et à leur famille qu'une information concrète sur les pro-fessions. Des prospectus et des documents écrits, objectifs, clairs, précis et sans chaleur sont certes indispensables pour connaître les différentes filières et les diplômes requis, mais ce n'est pas cette forme de communication qui éveillera au premier chef leur intérêt et encore moins leur passion à l'âge si délicat de l'orientation. D'où la spécificité de L'aventure des métiers : ce sont ceux-là mêmes qui les exercent, les professionnels, les gens de ter-rain, qui présentent leurs activités et font passer leur ardeur. Isabelle Moyne, commissaire général du salon, raconte : «Tous les métiers les intéressent pourvu qu'on les leur présente bien, pourvu qu'on sache les évoquer en termes concrets, imagés, vivants, et provoquer un déclic.»

> Le succès de l'humanitaire

Selon elle, il est difficile de parler du hit-parade des jeunes et d'établir un classement parmi les métiers selon l'intérêt marqué par le public. Tout d'abord parce que rien n'a été fait dans ce sens par les responsables du salon. Ensuite parce qu'à ce niveau d'information pratiquement tous les stands connaissent peu ou prou un grand

Paradoxalement, des secteurs dont on a souvent l'impression qu'ils sont sinistres, que ieur image est ternie, éveillent autant ils disent, « les mains dans le

à La Villette une forte attirance. On se demande bien pourquoi, quelques années plus tard, une telle déperdition de l'intérêt.

Parmi les activités qui font le plein autour de leurs représentants les professions de la santé ont encore une image très forte: puéricultrice, infirmière sont des professions appréciées, voire

Avant tout c'est l'aspect humanitaire, en particulier dans les pays en voie de développement, qui est mis en avant. Tous les métiers qui tournent autour du bâtiment passionnent également : tailleur de pierre, tailleur d'ardoise, menuiserie, plomberie, maquette, travail du métal. La charpente en particulier provoque de véritables coups de foudre : «Le bois, ça sent si bon», entend-on souvent dire les adoles-cents. Les associations de Compagnons du devoir fascinent également avec leurs evocations

L'artisanat plaît sous toutes ses formes. Du céramiste jusqu'au prothésiste dentaire. Ce dernier métier a en plus la réputation d'assurer des revenus plutôt confortables. Autres très grands favoris, tous les métiers liés à la préservation de l'environnement. Horticulture, aquaculture, métiers touchant à la forêt passionnent autant les filles que les garçons.

> La fin du romantisme

Ces derniers, par contre, ont gardé une tendresse d'enfant pour tout ce qui touche à l'automobile et à la mécanique. Mais ils ne veulent plus guère avoir, comme

CENT mille visiteurs, dont de curiosité que les autres, sinon quatre-vingt-mille jeunes accompagnés de leurs professeurs, ont rendu visite en février dernier de main-d'œuvre, suscite que les autres, sinon cambouis et les pleds dans la graisses. C'est ce qui les éloigne souvent des usines et de la pro-pénurie de main-d'œuvre, suscite duction : la réputation de saleté et les vieilles images de fumée noire, de bruit et d'odeurs âcres. Les jennes d'anjourd'hui sont

dès leur plus jeune âge conscients

des difficultés de la vie. L'insonciance n'est plus leur apanage. Ils sont sérieux, pragmatiques et pré-occupés. Le discours familial et l'angoisse qui sourd de l'environnement économique n'y sont pas étrangers. D'où un renouveau de l'intérêt pour la fonction publique, dont la sécurité de l'emploi les rassure. Les métiers de la Poste les séduisent particulièrement. Ils y voient un énorme avantage: « On peut s'engager sans aucun diplôme, évoluer au fur et à mesure par la promotion interne», notent-ils. Déroulement de carrière et possibilité d'évolucipaux. Ils craignent d'être bloqués dans leur avenir. La perspective de pouvoir changer d'emploi et de varier les activités leur paraît à tous un avantage de

Dès 14 ou 15 ans, ils sont par-ticulièrement attentifs aux débouchés qui leur sont proposés. Lorsqu'on leur demande s'ils choisiraient une profession qui les passionne mais où le chômage menace, ils n'hésitent pas longtemps avant de reconnaître qu'ils préfèrent un métier moins exaltant mais où le travail soit plus assuré. Peu glorieux? Sans doute. Mais ils ont grandi dans un monde prudent, terre à terre et sans folie. Le romantisme des années 70, c'est bien fini : ils savent, eux, qu'on mange tous les jours. La sécurité est sans doute un des charmes qu'ils trouvent à un métier qui, paradoxalement, attire de plus en plus : l'armée de

terre.

Liliane Delwasse

compagnie qui les emploie. Elles sont là pour faire rêver, et aux yeux du public, elles sont le symbole d'une vie luxueuse et facile, faite d'aventures teintées d'exotisme. Pourtant, elles s'appellent entre elles les « boniches de l'air ». Une réalité qui n'a pas l'air d'émouvoir les candidats potentiels à un poste de navigant commercial (stewart et hôtesse de l'air) : Air France a traité en 1992 quelque 17 764 dossiers de candidature, dont deux tiers de femmes, pour embaucher au bout du compte 734 personnes,

477 femmes. « Lorsque je suis entrée dans la profession, il y a un peu plus de vingt ans, il y avait tout à fait adéquation entre le rêve et la réalité, se rappelle Anne, avec une certaine nostalgie. On restail quatre à huil jours dans des villes au bout du monde.» Aujourd'hui, les hôtesses ne se reconnaissent plus dans l'image de la jeune fille bronzée qui fait du ski nautique à l'escale dans la baie de Rio. Les équipages ne restent plus que deux ou trois iours en escale dans les vols long-courriers. Seize heures pour les moyen-courriers. Ils n'ont

courriers dès qu'elles ont l'ancienneté requise pour pouvoir ainsi mieux aménager leur vie privée. « Autrefois, on faisait passer la compagnie avant la vie privee. Maintenant c'est l'inverse », constate Betty Lecoutu-

> Un travail artistique

La « vocation » ne semble plus être la principale motivation des postulants. « Beaucoup de jeunes embrassent la profession parce qu'ils cherchent un travail, un point c'est tout », affirme Danièle Jullien, chargée des affaires internationales au SNPNC. « C'est devenu un travail comme un autre», constate Ghislaine Fournier, au service de la communication d'Air France. Pourtant, même si les hôtesses ne sont plus de jeunes et jolies célibataires prêtes à faire craquer les cœurs, mais des mères de famille qui demandent à passer sur moyen-courriers pour pouvoir s'occuper de leur petit monde, le mythe perdure. Dans un autre rêve cheminent

ESCIENTIFIQUES, **JUS AVEZ** 

Sciences Po., juristes, littéraires, économistes..., HEC vous ouvre ses portes. Votre point commun est d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur et l'ambition d'accéder au monde des affaires. Évalués en fonction de votre domaine de spécialité. vous pouvez directement entrer en 2º année grâce

formation d'origine. En deux ans, vous atteindrez une parfaite maîtrise des techniques actuelles de la gestion et renforcerez vos capacités d'analyse et de décision. Depuis toujours, HEC forme, dans une perspective internationale, des hommes d'action dans tous les domaines du management.

Pour les procédures d'admission, nature des épreuves, dossier d'inscription, adressez-vous à : GLOUPI H**(E)**C

HECERNICH HAUTES STUDES COMMERCIALES Direction des Admissions et Concours BP 31 - 78354 Jouy-en-Joses, France Téléphone: 33 (1) 39 67 71 55

عكذان الإمل

# Opération Médiane



POURQUOI nous sommesnous laissé séduire par ce projet de travail en commun de notre association avec les missions locales? Parce que le problème de l'emploi nous préoccupe beaucoup: nous en avions fait notre thème de réflexion l'an der-nier, il en était sorti un certain nombre de propositions concrètes. et voilà que pour une fois la pos-sibilité nous était donnée de passer des suggestions à l'action : il ne fallait pas manquer l'occasion, même si la contribution à apporter est modeste!» Président de l'Association

nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP), Jean-Claude Merlin signait le 23 février avec Martine Aubry, alors ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un partenariat entre deux réseaux : celui des 5 500 membres et des 80 groupes locaux de l'ANDCP d'une part, sions locales et des 460 permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) qui reçoivent chaque année quelque 500 000 jeunes ayant des problèmes d'emploi.

L'intérêt de cet accord est qu'il raccorde l'un à l'autre ces réseaux, et qu'il devrait, susciter un faisceau d'initiatives locales. Dans chaque département, les responsables de l'ANDCP sont chargés d'inviter leurs adhérents à donner un peu de leur temps et de leurs compétences pour suivre

Permettre aux jeunes chômeurs de passer des suggestions à l'acte

> et conseiller un certain nombre de jeunes dans leur recherche d'un travail, ainsi que pour leur mettre éventuellement le pied à l'étrier. Les missions locales et les PAIO, quant à elles, sélectionnent les seconds et les mettent en contact avec les premiers. Et l'on escompte que quelque 10 000 jeunes pourront bénéficier de la

Premier «passage à l'acte»: le président du groupe local ANDCP du Val-de-Marne, Denis Perez, s'est attelé à l'élaboration d'un avant-projet; contact a été pris pour en discuter avec la directrice de la mission locale de Créteil, et à travers elle avec les neuf PAIO et missions locales du département. Ces neuf structures voient ainsi s'ouvrir la possibilité de liens entre elles et les soixante entreprises du Val-de-Marne qui comptent un adhérent à l'ANDCP parmi leurs responsables de ressources humaines. Ces automatiquement démarche de leur président, ils auront à décider individuellement de s'y intégrer; mais leur intérêt ne fait pas de doute.

Globalement, l'opération Médiane a néarmoins quelque peine à démarrer, bien qu'une montré le vif intérêt qu'elle suscitait dans le public. Mais il est un peu trop tôt pour en tirer des

M.-C. B.

# Les talents qui dorment

Valoriser les potentiels cachés des salariés, c'est améliorer le rendement sans licenciements...

N responsable hiérarchique d'une grande entreprise ignore qu'un de ses proches collaporateurs a autrefois exercé un métier différent dont les ficelles seraient bien utiles pour enrichir son travail actuel. Un directeur des ressources humaines ne cherche pas à savoir si tel salarié aux compétences certaines mais dormant dans un poste ronronnant ne serait pas en mesure de les exprimer dans un autre service. Un directeur général ne détecte pas la carrure d'un cadre pourtant prometteur qui quitte l'entreprise du jour au lendemain pour prendre ailleurs des responsabilités qu'on lui a refusées. Une entreprise recrute à l'extérieur à grands frais la perle rare dont le sosie est pourtant enfoui dans une «huître» interne.

Les anecdotes ne manquent pas pour souligner que les entreprises ssent bien souvent croupir leurs gisements cachés de matière grise et de talents. Un comportement qui contraste singulièrement avec le discours officiel. Les entreprises n'aiment-elles pas mettre en avant que, dans une société où la matière grise remplace le geste répétitif, la mobilisation des ressources humaines est le principal

avantage compétitif? En fait, elles se heurtent à toutes sortes de biocages qui expliquent le décalage entre la théorie et la pratique. « Souvent, les potentiels ne sont pas détectés en temps utile à cause des carences des circuits d'information », met en avant André Ohron, de la direction des ressources humaines de Lafarge Coppée. Les obstacles à cette fluidité sont légion. Dans de nom-breux cas, les décisions de promotion, de mutation ou d'embauche sont prises par des responsables haut placés dans la hiérarchie, sans connaissance approfondie des dossiers des salariés. « Des élites sèches qui ont une cécité aux talents des autres», souligne le consultant Hervé Sérieyxs. Les managers fonctionnent aussi en défense de territoire et se gardent bien de mettre en valeur leurs colou de se faire doubler par eux. Quand bien même ils ont été suffisamment curieux, c'est-à-dire

ouverts, pour s'intéresser à leurs talents cachés.

En tout état de cause, la détection des potentiels est un travail qualitatif long et difficile qui ne fait pas encore partie de la culture d'entreprise, plus normative que créative. En réalité, souligne Hervé Sérieyxs, « nous vivons encore avec une vision instrumentale de l'homme consistant davantage à faire que chacun effectue son travail en temps et en heure qu'à optimiser ses compétences ». Mais, de leur côté, les salariés

n'ont pas toujours l'idée d'exprimer leurs potentialités ou leurs talents cachés. Manque de connaissance de soi-même, cloisons hermétiques avec la vie privée où pourtant la richesse de l'individu s'exprime parfois pleinement, les raisons de cette discrétion sont multiples. Mais les entreprises elles-mêmes développent une culture « normative » peu propice à leur expression. « Trop souvent, elles ne reconnaissent pas le droit à l'erreur et développent plus d'interdits que d'autorisations. Or dévoiler une potentialité, c'est toujours prendre un risque», argumente André Ohron. Certains redoutent même de sortir leur joker parce qu'ils savent qu'on ne leur renverra pas l'ascenseur ou que leur bonne idée risque de se retourner contre eux. En période économique trouble qui exigerait pourtant la mobilisation de tous les potentiels, chacun préfère même rester prudemment vissé sur son siège plutôt que de prendre des « risques inconsidérés » pou-vant se terminer par un licenciement malheureux.

> «Pas de risques inconsidérés»

Mais au-delà du constat les solutions existent, même si elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. « Îl faudrait en priorité instaurer un management basé sur la confiance où chacun apprenne à exprimer sans crainte ses attentes et ses possibilités », dit André Ohron. Dès lors, il deviendrait peut-être possible de combler le fossé séparant les potentiels individuels et les besoins de l'entre-

prise. Et tout le monde serait évidemment gagnant. L'entreprise valoriserait son potentiel, fidélise-rait son public interne et pourrait même espérer faire des gains de productivité sans faire du poste personnel sa principale variable 'ajustement conjoncturel...

A leur tour, les salariés, davan-tage motivés parce que davantage reconnus, pourraient enfin espérer réconcilier attentes personnelle et professionnelle.

Une démarche qui aurait aussi le mérite de responsabiliser chacon. «L'important est en effet d'ar-river à faire la jointure entre attente individuelle et attente collective », précise Jean-Luc Placet, responsable du cabinet IDRH Conseil Car, si chacun a des potentialités, chaque entreprise n'a pas nécessairement les moyens on le profil pour permettre leur traduction. Pas de fauteuil à vie, un bout de chemin ensemble, en quelque sorte. Quitte à ce que l'entreprise favorise la reconversion à l'extérieur du salarié qui s'est découvert de nouveaux talents...

Catherine Levi

1985年 1975年 1

100E3.2. - . -

n prei:

# Détecter et encourager

O UAND la volonté manail suffit parfois de choses très simples pour faire émerger les potentiels. Par exemple, Jean-François Saglio, directeur général du Commissariat à l'énergie atomique et organisateur des entretiens de Porquerolles sur la dimension immatérielle de

Tentreprise (1), estime que, dans certains cas, il suffirait de faire de la publicité à ceux qui prennent des risques, d'impliquer les différents mailions de la hiérarchie dans les idées nouvelles pour créer une solidarité et de gratifier à tours de bras. Sans revenir au vieux thème des cercles de

réunions

l'éclosion des talents. De son côté, Lafarge-Coppée vient de mettre en forme une métho-dologie de détection des potentiels. «Notre démarche s'inscrit dans une perspective stratégique, explique André Ohron. Il s'agit d'anticiper les besoins futurs du groupe, de fidéliser les meilleurs et de créer un eventage compétitif

Destinée à cemer le potentiel des cadres de l'entreprise en évitant les écueils de la subjectivité individuelle, cette méthodologie se matérialise sous la forme d'un document de synthèse rempli conjointement par le responsable de division et le directeur des Concernant davantage la perbrain-storming sont propices à sonnalité d'un cadre que sa

stricte compétence professionnelle et ses performances les questions ont trait à trois domaines : individuel, rapports avec autrui, efficacité dans l'organisation. « Ce n'est pas une démarche d'élimination, mais une évaluation qualitative, renguvelée dans le temps, visant à défecter les zones de progrès et à faire du cadre un partenaire dans la gestion de sa carrière», nsiste André Ohron.

(1) Le deuxième séminaire des entrétiens de Porquerolles, consacré la «compétence hommesi de potentiel. Il aura lien du 17 au

**ETUDE** 

# L'entreprise gagnée par l'idéologie

Un inventaire critique des formes de manipulations qui se pratiquent couramment depuis dix à quinze ans

LES ENTREPRISES, RECHERCHENT LEURS INTÉGRATEURS DE SYSTEMES DE GESTION DE DONNÉES TECHNIQUES.

Ingénieurs, titulaires d'un DEA ou d'un diplôme d'école de gestion, devenez spécialiste pluridisciplinaire informatique et organisation industrielle en participant au



MASTERE SPECIALISE EN ARCHITECTURE DE SYSTEMES **D'INFORMATION INDUSTRIELS** 

durée : 1 an en alternance à partir du-6 septembre 1993.

Renseignements, programme et inscription : Service Relations Extérieures. 16 (1) 60.78.12.67. Ecole d'ingénieurs CESI lle de France,

6 bd de l'Europe, 91033 EVRY CEDEX.

O N croyait les idéologies en déroute. Mais non : chassées par la porte, elles sont aussitôt revenues par la fenètre. Philosophe de formation et chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Jean-Pierre Le Goff en apporte une étonnante illustration dans le Mythe de l'entreprise : un inventaire critique de ce qui se dit, s'écrit, se pratique depuis dix à quinze ans dans nombre de socié-

L'auteur commence par répertorier ce qu'il appelle « les outils miracles du management » : cha-cun a entendu parler des stages « hors limites » du type sauts à l'élastique, mais leur caractère spectaculaire en laisse d'innombrables autres dans l'ombre, portant sur le comportement et les relations humaines dans l'entreprise, dont le contenu mérite pourtant l'attention. Analyse transactionnelle, «assertivité», programmation neurolinguisticu

La plupart des méthodes utilisées à cette occasion ont en commun – constate l'auteur – de considérer l'homme au travail comme une machine : «Les phénomènes relationnels obéiraient aux mêmes lois que les sciences exactes, aux mêmes mécanismes que ceux de la technique. » On pourrait donc « manier à volonté la conscience de [ses] collègues et subordonnés par un certain nombre d'excitations

Les livres et manuels produits ou

tionniste, même s'ils incluent souvent d'ambitieux panoramas historiques où les psychosociologues côtoient des philosophes, des artistes et des célébrités médiatiques « dans la plus grande confusion ». Leur objectif est de faire reculer idées et attitudes rigides mais « on remplace les certitudes par un relativisme culturel et éthique comme si l'on voulait fabriquer des individus qui ont réponse à tout

sans être convaincus de rien ».

Dans les chartes et projets d'entreprise, ce relativisme paraît oublié : « Cadres, ouvriers et employés deviennent des « collabo rateurs » partageant les mêmes valeurs, le même projet collectif. » Il arrive même que l'entreprise soit présentée comme « une communauté éthique reprenant à son compte et mettant en pratique les valeurs humanistes oubliées ».

Parallèlement, le chercheur philosophe s'insurge contre l'usage abusif fait d'un certain nombre de concepts comme éthique, culture, sens : le management moderniste présente volontiers l'entreprise comme un lieu où s'épanouiraient ces réalités fondamentales, considérées désormais comme des facteurs de sa prospérité. Mais, souligne-t-il, à mêler ainsi l'utilitaire et ce qui est par essence désintéressé. on seme la confusion. D'antre part, dans un contexte où tout le monde

utilisés par les consultants et les formateurs en entreprise témoignent de la même approche réducsa potentialité critique », et l'on oublie que la culture est d'abord participation à un élan créateur.

> La défense du service public

Dans cet univers idéologique, une importance démesurée est attribuée au travail. La seconde partie - historique - de l'ouvrage montre quelles racines profondes cette conception a dans notre imaginaire social, comment, de Saint-Simon ou de dirigeants politiques ou économiques du dix-neuvième siècle jusqu'aux courants chrétiens de l'après-guerre, notre société baigne dans une glorification du travail industriel et dans la conviction qu'il est porteur de progrès et

de bonbeur pour l'humanité. Le Mythe de l'entreprise stimule la réflexion parce qu'il fait une cri-tique vigoureuse de l'entreprise sans la regarder avec les lunettes de ceux qui continuent à n'y voir qu'exploitation. Cependant, l'ouvrage n'est pas toujours exempt de parti pris. On y dénonce ainsi le fait de parler de « guerre économique» comme d'« une sorte de chantage » destiné à étouffer tout sens critique. La mobilisation pour maintenir une industrie en France dans les années 80 a bel et bien été

public contre ceux qui parlent à son sujet de bureaucratie et de privilèges, à rejeter par exemple les efforts faits pour mieux gérer l'argent dépensé dans les hôpitaux : est-ce vraiment un mai si l'« on y parle désormais couramment stra-tégie, mobilisation des ressources humaines, projet, outils et méthodes d'évaluation»? De même quand l'auteur s'inquiète de l'influence exercée sur l'enseigne-

Plus globalement, on aurait aimé que l'auteur ne se borne pas à décrire la « nouvelle idéologie managériale » mais tente d'analyser les raisons de son impact et les nécessités auxquelles elle a tenté de répondre. On peut penser que les attitudes manipulatoires dont Jean-Pierre Le Goff fait l'inventaire ont leur source dans cette dif-ficulté : faute d'être assumée vraiment, la grande idée du changement du travail s'est dégradée en petites recettes et en formules d'autant plus ronflantes qu'elles recouvrent beaucoup de

➤ Le Mythe de l'entreprise critique de l'idéologie managé riale, de Jean-Pierre Le Goff. édition La Découverte, 1992; le passeur. un

II NOUVE

# ints qui dorment

declaris cortics are 12 mg tendement sons concerned

> THE PERSON THERE THE PERSON the state with the state of the state of

THE RESIDENCE OF THE LAND CO. LAND. FIRE BE SHEETS, MARK \$160 LT. " Pas de risque.

Micelly of the con-

Détecter et encourager

agnée par l'idéologie

# LA SCHOOL do within parties

Carley No

, 1372°

RECONVERSION

# Le Passeur, un emploi grâce aux livres

Permettre aux chômeurs de passer -de la rive de la formation à celle du travail

A U catalogne des éditions Le Passeur, Balzac, Villiers de A Passeur, Balzac, vinners ...
l'Isle-Adam, Schopenhauer, Jünger, Huysmans ou Nietzsche... De l'Isle-Adam, Schopennauer, Junger, Huysmans ou Nietzsche... De la litterature française et étrangère, de la philosophie et des crigère, de la pantosopale de très sérieux, tiques. Rien que de très sérieux, tiques. Kien que un sais pas sons des jaquettes sobres mais pas

sous des jaquettes soores mans pro-tristes, avec des préfaces soignées. Aux commandes du Passeur, on ne trouve pourtant pas le moindre rature, mais un groupe de chômeurs en formation. De bout en bout, ce sont des stagiaires qui réalisent ces ouvrages de haut niveau, au cours de leurs sept mois de formation rémunérée au CECOFOP, organisme associatif basé à Nantes. Subventionné par le conseil régional des Pays de la Loire, le fonds national pour l'emploi, le fonds social européen et la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, Le Passeur est une maison d'édition pédagogique qui permet aux chômeurs de « passer de la rive de la formation à celle de l'emploi », aime expliquer Yves Douet, directeur-fondateur du CECOFOP.

Chaque année depuis six ans, ce professeur d'économie en faculté, passionné de littérature et peu avare de son énergie, recrute une vingtaine de demandeurs d'emploi de niveau bac+2 minimum. « Ils n'ont pas forcément fait des études de lettres, mais ont envisagé de travailler dans les métiers du livre et manifestent un intérêt réel pour l'édition », précise-t-il. Les habitants des pays de la Loire sont prioritaires, les étudiants écartés

tion. « Comme les formations aux métiers du livre sont rares, le CECOFOP attire beaucoup de monde. Nous avons eu cent cinquante candidats en 1992.»

> La couleur de la jaquette

La promotion 1992 a publié six ouvrages traduits de l'espagnol, de l'italien et de l'allemand. Une occasion unique de maîtriser l'ensemble des étapes de la chaîne économique du livre. A commencer par la recherche de manuscrits à rééditer dans les fonds anciens de la Bibliothèque nationale, des bibliothèques d'université, des bouquinistes. Les stagiaires doivent alors se transformer en enquêteurs pour savoir si le texte a déjà été publié ou non, si une autre maison d'édition s'y intéresse au même moment, etc. Autre piste: les manuscrits envoyés au Passeur par de jeunes auteurs (cent cinquante textes déjà reçus); viennent ensuite les déli-bérations du comité de lecture, puis du comité éditorial, la tra-duction des textes étrangers, la fabrication en PAO (publication assistée par ordinateur), la rédaction des argumentaires de diffusion, des dossiers de presse et parfois même des préfaces. Sans compter l'étude des coûts et du droit de l'édition (contrats d'édi-

tion ou de traduction...). « Cette pédagogie active évite que la formation ne s'essouffle, au profit des chômeurs et des constate le directeur. Il faut sans sûr, mais aussi dans les librairies, salariés en contrat de qualification cesse faire des choix. L'élève ne ou en congé individuel de formaou en congé individuel de formapeut pas être passif, car immédiade communication des entreprises

LES INFIRMIERES

DE LEUR METIER

les infirmières qui l'ont soigné.

faudra par exemple rédiger un contrat à faire signer par l'écrivain. » Motivés et responsabilisés, les stagiaires s'impliquent à fond, débattent sans fin pour choisir le préfacier, la couleur de la jaquette ou l'illustration de une. « C'est un travail d'équipe en permanence, qui tranche avec la solitude de cerlains chômeurs de longue durée que nous accueillons, et permet de recréer des usages professionnels : pas question d'arriver en retard à un comité de lecture ou d'oublier de relancer un préfacier », souligne

Yves Douet.
Depuis 1987, vingt-trois ouvrages ont ainsi été publiés par les stagiaires du Passeur. Les six titres de 1992, tirés entre 700 et 1 000 exemplaires et vendus moins de 100 francs, ont couvert sans problèmes leurs frais de parution, seul objectif commercial fixé. Certains livres, réclamés par les libraires, ont même dû être réimprimés. Chaque année, les nouvelles parutions sont présen-tées au Salon du livre de Paris, sur le stand des Pays de la Loire. De quoi inquiéter les autres petites maisons d'édition? « Nous ne cherchons pas à faire des bestsellers, et n'occupons donc qu'une part infinitésimale du marché» rétorque immédiatement Yves

Grâce à ces travaux pratiques grandeur réelle, les ex-chômeurs semblent, après leur formation et deux mois de stage en entreprise, se placer assez bien sur le marché du travail : dans l'édition bien

ou des collectivités locales. Les trois quarts de la promotion 92 ont trouvé un emploi dans le secteur au sens large. « Nous ne répondons pas à une offre de travail préexistante, reconnaît M. Douet. Nous donnons une qua-lification à des chômeurs, et mettons sur le marché des gens immèdiatement efficaces et passionnés par leur métier. Ainsi, nous créons un besoin. » Selon lui, les livres publiés sont autant de « passeports»: « Quand on demande aux jeunes ce qu'ils savent faire, ils peuvent le montrer, et dire qu'ils

l'ont réalisé de A à Z.» Il n'y a pour s'en convaincre qu'à écouter Alain Barreau, qui sort à peine du CECOFOP: « Nous avons eu de grands moments d'émotion, en visite à l'imprimerie pendant la fabrication de nos livres, ou en les découvrant en vitrine des librairies, jusqu'à Paris... » Ses deux mois de stage au service fabrication de Gallimard Jeunesse se sont si bien passés qu'il a décroché un contrat. «Il avait déjà fait des livres, était dégourdi et se débrouillait en PAO», témoigne le maquettiste chargé de sa formation. Catherine Royer, responsable du service de presse des éditions Plon, a elle aussi apprécié sa stagiaire venue du Passeur : « Elle était très motivée, prête à travailler, et surtout abordait de façon très pragmatique le monde de l'édition. Elle savait déjà en arrivant que l'édition, ce n'est pas seulement la lecture de manuscrits, mais 99 % de tâches

Pascale Krémer

**ACCUEIL** 

# «L'avion charter »

s'est imposé dans les banques, les administrations et chez de nombreux prestataires de services. Debout, en silence. Et chacun à son tour s'il vous plaît! «Il n'y a guère d'éthique nationale de services en France », regrette Claude Saulière, PDG de Voyageurs du monde, une des dix premières agences de voyages, qui a revu toute sa méthodologie d'accueil et dis-tribué un livret à ses salariés. Ses mots d'ordre en résumé : sourire (même en cas de fatigue), politesse (même avec

pas). «Car c'est la qualité de l'accueil qui transforme en clients les prospects apportés par la publicité et la promotion», dit-il. Evidemment, être courtois et avenant exige une disponibilité personnelle et une motivation surtout face des comportements exemplaires, l'entreprise est toujours gagnante, mais, malheureusement, les salariés ne recoivent pas toujours la contrepartie sociale de leurs efforts », reconnaft-il.

# Le Monde EDITIONS

# Voyage à l'intérieur de l'Eurocratie

Jean de La Guérivière

Pour enfin comprendre comment fonctionne l'Europe, cette formidable machine qui, si vous ne vous intéressiez pas à elle, n'a pas attendu Maastricht pour s'occuper de vous.

EN VENTE EN LIBRAIRIE

# LE NOUVEAU MENSUEL DU MONDE

**AU SOMMAIRE DU NUMÉRO DE MAI** 



#### **SUPPRIMER** LE DÉPARTEMENT?

Il y a en France de très nombreux niveaux d'administration ; faut-il supprimer celui qui, à l'heure de l'Europe, paraît le plus anachronique : le département ? Les points de vue de deux « adversaires » du département, Pierre MAZEAUD et Georges FRÊCHE; d'un de ses « défenseurs », Jacques BARROT.

#### LE CHILI DANS L'OMBRE DE PINOCHET

Le général dictateur, après dix-sept ans de règne sans partage, est toujours présent ; physiquement, avec un rôle diminué, mais surtout dans les esprits et dans les mœurs. Des entretiens exclusifs avec le général PINOCHET et avec Isabel ALLENDE.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX LE 10 DE CHAQUE MOIS

par Philippe Lukacs \*

crise passagère. La logique de notre économie a doublement basculé, suite au développement, exponentiel, des technologies, et surtout de l'électronique qui, de proche en proche, accélère tons les domaines de l'économie.

La relation production/emploi s'est inversée : on le sait, on peut maintenant produire plus avec moins d'emplois. La relation offre/demande, également, s'est inversée : aujourd'hui la technologie « explose » plus vite que la demande, qui ne peut évoluer qu'au rythme de l'éducation et des habitudes.

La demande ne guide plus l'offre, c'est maintenant l'offre qui doit créer, de plus en plus vite, en quelques années, voire en quelques mois, la demande. C'est le walkman, le Minitel, qui ont créé les marchés du walkman et du Minitel, en un temps qu'il fallait court ; du fait de l'accélération des technologies, on n'est plus dans un monde où une innovation pouvait trouver, lentement, son marché. Le frein à la demande n'est plus seulement financier, il est de plus en plus organisationnel et culturel. Le marché du Compact Disc Interactif (CDI) est encore limité, pas tant pour des raisons financières (il n'est pas vendu plus cher qu'un CD haut de gamme), mais parce que les gens « ne voient pas encore » ce qu'ils peuvent en faire ; et si le CDI ne se fait pas, très vite, une place

large, il sera dépassé par une autre technologie. Il faut gérer autrement, pour tenir compte de ces basculements de la logique de notre économie. Définir autrement les buts de l'action : recherche de sens et prise de responsabilité. Auparavant, l'offre et la demande évoluaient de façon progressive : il s'agissait d'ajuster l'un à l'autre. L'argent, qui jouait ce rôle d'ajustement, pouvait être le seul indicateur pour l'action. Maintenant, l'offre doit anticiper la demande. Il ne suffit plus d'ajuster, mais il faut déterminer vers quoi il est souhaitable d'aller. L'argent ne peut plus être le seul indicateur pour l'action.

Chacun, chaque entreprise, chaque collectivité, doit rechercher quelle action est souhaitable, a du sens, identifier les indicateurs qualitatifs correspondants, prendre ses responsabilités. Et il appartient à l'entreprise de développer un environnement et les indicateurs qui favorise ront l'expression des responsabilités individuelles. Comme il appartient à la collectivité de développer un environnement et les indica-

OUS ne sommes pas face à une teurs qui favoriseront l'expression des responsabilités des individus et des entreprises. Agir autrement: imagination frugale. L'offre anticipe la demande, et les technologies sont de plus en plus rapidement obsolètes : le monde devient incertain.

De plus en plus de possibles s'ouvrent à nous : chaque développement ne pourra se faire qu'avec des ressources plus limitées. Face à l'incertain et à la limitation des ressources, la logique actuelle de gestion, qui vise

la maîtrise par les chiffres, déboussolée, ne peut conduire qu'à la réduction des coûts, des

activités et donc qu'à l'implosion. Il est urgent d'être capable d'imaginer des solutions ayant un maximum de sens, et de les réaliser à coût marginal minimal : être capable

d'imagination frugale.

A côté des chiffres, faire une place à l'imagination : imaginer l'utilisation qui sera générée par l'offre potentielle, une offre qui d'ailleurs est de moins en moins un produit matériel, mais de plus en plus un service complet.

Non plus viser un seul objectif, mais concevoir des solutions ayant un maximum de sens : ouvrant de multiples voies permettant d'atteindre des résultats différents, pour maximiser les chances de réussite, ayant de multiples significations, pour mieux lire la réalité, et ainsi mieux réagir à ses variations.

Non plus rechercher la maîtrise, à défaut de laquelle on réduit les coûts, mais privilégier la création à coût marginal minimal, en argent, en ressources naturelles, en temps, en coût humain (stress, fatigue, vies familiales

La gestion du projet de la Twingo, démarré quand Renault était dans le rouge, est, à tous ces égards, exemplaire : imagination, solution forte, économie en argent et en temps, volonté de créer. Bineo!

OMMUNIQUER autrement : respect des udifférences, alliances, pragmatisme. Pour trouver le sens de l'usage collectif, il faut écouter différents points de vue, et donc respecter les différences. Pour imaginer, il faut, dans tous les sens du terme, « associer ». Pour économiser les ressources, notamment le temps, il faut travailler en parallèle, en respectant les contraintes de chacun. Travailler avec les autres, en respectant leurs différences et leurs contraintes, associer, pour atteindre un but commun, c'est une alliance. L'alliance peut être cadrée par un contrat, mais elle est plus que le contrat.

حكذا من رالإمل

Le monde est incertain, il faut être pragmatique, savoir anticiper les évolutions et les utiliser. Pour bien tirer parti de la multiplicité externe, il faut tout d'abord tirer parti de toutes les facettes de sa personnalité : il importe pour l'entreprise que chacun puisse tirer parti d'un maximum de registres différents de sa personnalité.

Il appartient à l'entreprise et à la collectivité de développer un environnement favorisant le respect des différences, les alliances, le pragmatisme, l'épanouissement personnel et la consolidation du lien social.

Pour réussir la mutation : partir du particulier, mettre en réseau, catalyser. Commencer par traiter différemment tel ou

tel projet ou affaire spécifique, en s'appuyant sur des personnalités particulières, aptes à catalyser l'évolution. Progressivement, pragmatiquement, inventer les dispositifs qui permettont de réussir ces projets, et ceux qui permettront de catalyser dans l'institution à partir de ces réussites particulières. Pour inventer mieux et plus vite, capitaliser

sur les différentes expériences, en mettant en réseau les différentes personnalités motivées par cette mutation et intervenant pour celle-ci. Il s'agit de réussir une mutation culturelle qui affectera des secteurs et des registres très différents: pas seulement les entreprises, mais aussi les collectivités; pas seulement, par exemple, la façon de faire du marketing, mais anssi le contrat de travail, les indicateurs d'action, la façon de former... La encore, mettre en réseau les différentes personnalités motivées par cette mutation et agissant en des lieux et sur des registres différents, pour, progressive-ment, catalyser sur différents fronts, de façon

Le basculement de notre environnement peut être très positif si nous réussissons à gérer

L'entreprise, c'était l'industrie. Le comportement valorisé : être industrieux, besogneux. Maintenant que l'offre anticipe la demande, l'entreprise n'est plus seulement productrice, mais créatrice : chacun est invité à être responsable, ouvert à soi et aux autres, créateur.

▶ Philippe Lukacs, consultant

LIBRAIRIE

# Le travail en puces

SORTANT d'une période particulière, celle du fordisme, où un marché exceptionnellement favorable a permis que prospère une entreprise cloison-née, terrain de prédilection des stratégies de pouvoir aboutissant à la constitution de véritables féodalités » les entreprises doivent aujourd'hui se ressaisir pour s'adapter « aux turbulences d'un environnement moins indulgents. Au cœur de cette phase de transition, les nouvelles technologies jouent un rôle crucial. Leur śrażsation dans le monde du travail, au rythme de la montée en puissance des ordinateurs, doit s'accompagner d'un effort de «mise à nu» des modes de fonctionnement : les entreprises sont plus que jamais contraintes de «découvrir ce qui les constitue, leur fonctionnement et leur orga-..ג ל...) nisation

Telle est l'une des idées maîtresses de l'ouvrage rédigé sous la direction de Danièle Linhart, chercheur au CNRS, et Jacques Pertiault, directeur du département recherche et innovations au Centre national d'enseignement à distance. Plus largement, les seize auteurs qui ont collaboré à ce livre présentent un riche éventail de réflexions sur l'ensemble des changements qui accompagnent l'introduction des nou-velles technologies dans le travail. Beaucoup, certes, a été dit et écrit sur l'informatisation, soulignent les auteurs, mais « sait-on pour autant beaucoup de choses?» Quelle est, per exemple, la nature

de la relation entre crise économique et crise de l'emploi? Qual rapport entre nouvelles technologies et travail? Doit-on fonder sur l'informatisation « des espoirs de rupture avec la logique taylorienne » permettant de se diriger vers la fin de la division du travail, vers « une tendance affirmée une requalification générale»? Autant de questions qui trouvent des ébauches de réponses dans chacune des analyses du fivre. Mais si les auteurs s'attachent à cerner la diversité des enjeux économiques et sociaux liés à la diffusion des nouvelles technologies émergence de nouvelles inégali-tés, nécessité d'enrichir les qual-fications et la formation des salariés, - la plupart s'accordent sur une chose : l'ampleur de ce bouleversement dépasse de loin les nouvelles technologies. Ces dernières ne font qu'« aviver des contradictions, dramatiser des contraintes enracinées dans une évolution (...) dont elles ne consti-tuent qu'une dimension». La production en flux tendu, par exemple, ne se généralise t-elle pas « indépendamment de l'informatisation, qui ne vient qu'en soutien

▶ Le Travail en puces, sous la direction de Danièle Linhart et Jacques Perriault. Presses universitaires de Encyclopédie Diderot »: 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 285 pages, 198 francs.

#### **ECHOS**

#### Management et complexité

■ Sur le 'thème de «Management et complexité », l'association internationale Futuribles organise

sujet sera introduit par trois brefs exposés afin de déterminer s'il s'agit d'un «gadget de consultants» ou d'une véritable révolution. Futuribles International, 55.

une table ronde à son sièce, leud

27 mai de 17 h 30 à 19 h 30. Le

rue de Varenne, 75341 Paris Cedex 07. Tél.: 42-22-63-10.

#### La Fondation pour l'insertion s'élargit

■ Présidée par Philippe Francès, président du groupe Darty, l'Association nationale des entreprises pour l'insertion (ANEI), dite (Fondation pour l'insertion), se renforce. A la trentaine d'entreprises et d'associations qui la composaient, elle vient d'ajouter cinq nouvelles entreprises et trois clubs de chefs d'entreprise. Il s'agit de l'AFPA, de la banque Sofinco, de l'OCIL, de la SAE Bâtiment France et Whirtbook, d'une part, de l'Association des Hauts-de-Seine des entreprises pour l'insertion, de

part. ► ANEI. 13, rue Edmond-Michelet, 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex. Tél.:

#### **Europ Assistance** recrute du personnel

■ Pour faire face à son activité saisonnière, Europ Assistance recrute 160 personnes pour cet é:... D'ici au 15 juin, quatre sessions de recrutament seront organisées pour le personnel administratif et huit pour les chargés d'assistance. La sélection des candidats se fait sur la base des curriculum vitae en fonction de critères de formation, d'expérience, de situation géographique et de disponibilité. Un : entretien téléphonique permet d'évatuer les qualités d'accueil, la motivation, et de faire des tests de Culture générale puis, bien sûr, de connaissance de langues étrangères. Ensuite, les personnes retenues sont

➤ Europ Assistance, 1, premenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex. Tel.: 41-85-85-85.

conviées à un entretien de groupe.

#### STAGES

Pour consulter l'une de de 5,000 autres (bac à bac + 6), tapez directement : 3615 LEMONDE.

Pour en bénéficier et posei votre candidature, contactez STAG'ETUD, le service des stages de la MNEF au: 45-46-16-20. Les entreprises souhaitant

passer une annonce sont priées de contacter le même numéro.

### GESTION

a Secteur : textile. Lieu : Boissezon (81). Date du stage : immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : à définir. Formation : bac + 3/4, incénieur textile. Mission : mise en place d'une méthode de gestion afin d'afficher un prix de revient en relation avec

un cabinet extérieur. Offre réf. :

#### COMPTABILITÉ

Secteur : textile. Lieu : Bois (81). Date du stage : immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : à définir. Formation : bac + 2, comptabilité, avec convention de stage. Mis rer la comptabilité analytique et améliorer la gestion (prix de revient, tableau de bord). Offre réf. : 04822.

#### **PERSONNEL**

□ Secteur : distribution. Lieu : Brétigny (91). Date du stage : 15 juin. Durée : 4 mois. Ind. : à définir. Formation: bac + 2, tout type de formation. avec convention de stage. sonnel, suivre les dossiers individueis du personnel.Offre réf. :

D Secteur : travail temporaire. Lieu : Paris. Date du stage : imméd. Durée : 3 mois. Ind. : 1800 F. Formation: bac + 2, gestion du personnel, avec convention de stage. Mission : gestion administrative du personnel, recrutement et sélection des candidats (faire passer des tests et entretiens).Offre réf. : 04803. Secteur : distribution. Lieu : Fontenay (94). Date du stage : octobre. Durée : 3 mois. Ind. : à définir. For-

mation : bac + 3, ressources

humaines, avec convention de stage Mission : préparation du plan de forl'encadrement, en collaboration avec le responsable des ressources humaines. Offre réf. : 04799.

#### MARKETING

□ Secteur : conseil. Lieu du stage Paris. Date : imméd. Durée 12 mois, quelques heures par semaine, horaires souples. Ind. : à définir. Profil : bac + 3/4. école de commerce, connaissance micro (Apple) souhaitée, parfaite maîtrise du téléphone, élève en deuxième ou troisième année. Mission : Phoning gestion contact dirigeants haut niveau, grande autonomie, Reporting à New-York. Offre réf. : 04580. Secteur : conseil en marketing industriel. Lieu : Bordeaux (déplacements sur le département). Date du stage : juin. Durée : 2 mois. Ind. : frais de déplacements. Formation : Bac + 3, marketing, connaissance en gestion/ finances, avec convention de stage. Mission : réaliser et mener une enquête (questionnaire et résultatal portant sur le conseil de gestion, auprès d'entrepreneurs de l'in-

Di Secteur : édition de logiciels. Lieu: Montreuil (93). Date du stage: immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : à définir. Formation : bac + 2, Marketing, vente, avec convention de stage. Mission : réaliser une étude de marché auprès des collèges techniques de l'enseignement secondaire; prospection téléphonique et vente de logiciels. Offre réf.: 04804. □ Secteur : presse. Lleu : lvry (94). Date du stage : immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : 1600 F/mois. Formation: bac + 2, marketing, expérience du marketing direct souhaitée, etti-rance pour les contacts téléphoniques, avec convention de stage. Mission : rechercher des fichiers et

dustrie et du commerce. Offre réf. ;

préparer la campagne Mailing pour les abonnements d'un grand quoti-dien national. Offre : 04590. Secteur : distribution de logiciels. Lieu : La Défense (92). Dete du stage : Immédiat. Durée : 4 mois. Ind.: 4000 F. Formation: Bac + 2, BTS Action Co., connaissance de l'anglais, utilisation du TTX, et du tableur sur Macintosh, avec convention de stage. Mission : assistance commerciale, télémarketing, suivi administratif sur des dossiers concernant des séminaires, des expositions, des événements. Offre :

#### VENTE

☐ Secteur : emploi-conseil. Lieu Gentilly (94). Date du stage : immédiat. Durée : 3 mois. Ind. : 1 500 F/mois + commissions r prime %. Formation : BTS action commerciale ou Bac + 3, école de commerce, maîtrise parfaite du téléphone, avec convention de stage. notre portefeuille de clients. Véritable consultant, vos interlocuteurs seront de haut niveau (DHR, Dircom,...). Offre réf. : 03559.

#### INFORMATIQUE

 Secteur : presse informatique.
Lieu : Paris. Date du stage : immédiat. Durée : 15 jours. Ind. : sur la base SMIC. Formation : bac + 2, IJT informatique, utilisation de Wordet d'Excel sur PC ou Macintosh. Mission : prise d'informations (prix,...) per téléphone auprès des urs et concepteurs afin de remettre à jour des bases de don-

n Secteur : SSII imformatique hancaire). Lieu : Paris. Date du stage : immédiat. Durée : 3 mois. Ind. ; à définir. Formation : bac + 2, informatique, connaissances de C, C++, Pascal, DBase, Clipper, Excel, Project, avec convention de stage. Mission : assurer le développement et la et Mecintosh). Offre réf.: 04544.

#### **RELATIONS PUBLIQUES**

☐ Secteur : écition. Lieu : Paris. Date du stage : juin. Durée : 3 mois. ind. : 2 000 F/mois. Formation : Bac + 2, connaissance de l'anglais et en Art contemporain, avec convention de stage. Mission : assu-rer les relations avec la presse et mener des actions de mécénat des sociétés. Offre réf. :

#### COMMUNICATIONS

D Secteur : distribution. Lieu : Vitry/Seine (94). Date du stage : immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : à définir. Formation : bac + 2, marketing, communication, expérience de la communication directe, avec convention de stage. Mission : participer à l'action marketing de l'entre-prise, élaborer et réaliser une politide contact avec 4500 utilisateurs. Offre ref.: 04826. a Secteur : industrie de l'acier. Lieu : la Défense (92). Date du

stage : immédiat. Durée : 2 mois. Ind.: 1500 F. Formation: bac + 4, TTX et en PAO (souhaitée), qualités rédactionnelles, avec convention de stage. Mission : participer à l'organisation de deux grandes manifestations internes ainsi qu'à la rédection d'un livret et autres missions du service. Offre réf.: 04837.

Secteur : bagages et maroquinerie de luxe. Lieu : La Défense (92). Date du stage : immédiet. Durée : 3 mois. Ind. : 4 000 F/mois minimum. Formation : bac + 3, études de documentaliste, anglais indispensable, avec convention de stage. Mission : recherche d'informations sur l'usage des marques de la société, mise en ce d'un système de cla des informations. Offre réf · 04588 D Secteur : travail temporaire, Lieu : Paris. Date du stage : imméd. Durée : 6 mois. ind. : 1640 F. Formation : bac + 3, ressources humaines, communication, avec convention de stage. Mission : assu-rer la coordination nationale et le développement en Europe : actions nsnationales menées en Espagne au Portugal. Offre réf. : 04805. □ Secteur : économie. Lieu : Paris Date: immédiat. Durés: 3 mois. Ind.: 1720 F. Formation: bac + 2. école de communication, avec convention de stage. Mission : mise à jour de fichiers, élaboration d'un document sur l'innovation, participation à l'élaboration de documents audiovisuels. Offre réf. : 04806. Secteur : publicité. Lieu : La Rochelle (17). Date du stage : sepdéfinir. Formation : bac + 3, marketing, communication, connaissance en nautisme, véhicule indispensable, participer à l'élaboration et à l'organi-

#### Rochelle. Offre réf.: 04812, SECRÉTARIAT

haute mer entre Douernenez et La

sation d'une course de bat

Secteur: distribution. Lieu: Estillac (47). Date du stage : juin. Durée : 3 mois. Ind. : à définir. For-mation : bac + 2, BTS Secrétariat. sence de l'informatique, avec convention de stage. Mission ; assu-rer les relations avec la clientèle, suivi des livraisons, mettre en place une organisation informatique, assu-rer le lien avec les services ainsi que suivi administratif. Offre réf. : 04817.

□ Secteur : promotion. Lieu : Rueil-Mairnaison (92). Date : juin. Durée : en anglais. Offre réf. : 04825.

1 mois. Ind.: 7000 F. Formation: TTX Winword et d'Excel, convention de stage. Mission : participer à l'organisation d'une grande manifes-

tation. Offre réf.: 04534, □ Secteur : industrie automobile Lieu : Gennevilliers (92). Date : Imméd. Durée : 1 mois. Ind. : non rémunéré. Formation : bac + 1, secrétariat. Mission : assister les techniciens et ingénieurs du groupe qualité, frappe sur micro-ordinateur (Logiciel Free Lance, Word, Smart). Offre ref.: 04708,

a Secteur : conseil. Lieu : Asnières (92). Date : immédiat. Durée : 2 mois. Ind. : à définir. Formation : bac + 2, secrétariat, avec conven-tion de stage. Mission : assurer le secrétariat de l'agence : standard, accueil, recrutement des intérimaires entretiens et tests. Offre réf. : 04786. o Secteur : publicité. Lieu : Issy-les-Moulineaux (92). Date : imméd. Durée : 2 mois. Ind. : 1620 F/mois.

Formation : bac + 1, BTS secréta-riat, utilisation du Macintosh. Mission : réorganiser des dossiers individuels du personnel, classement de la documentation, frappe de cour-riers. Offre réf. : 04765. □ Secteur : conseil en ressource humaines. Lieu : Versailles (78).

Date : imméd. Durée : 1 mois minimum. Ind. : remboursement des frais. Formation: bac + 1, secréta-rist, utilisation du Macintosh, avec convention de stage. Mission : secrétariat et gestion de CV (salsie sur Foxbase). Offre réf. : 04794. DROIT

### Durée : 3 mois, Ind. 5 000 F. For-mation : bac + 5, DESS juridique et fiscal, en cours de CAPA, avec convention de stage. Mission : effec-tuer des travaux de recharche juridi-

que et fiscale et suivi de dossiers. Offre réf. : 04579.

D Secteur : conseil juridique et fis-cal. Lieu : Paris. Date : immédiat.

ÉCONOMIE D Secteur : conseil-formation. Lieu du stage : Paris. Date : imméd. Durée : 3 mois. Ind. : 2500 F brut/mois. Formation: bac + 4, éco-nomie, anglais écrit indispensable, avec convention de stage. Mission sation d'une étude économique sur l'internationalisation des PME françaises, et rédaction d'un rapport

l'Association Impulsion 89 (Yonne) et du Club Vitamine de Lille, d'autre 46-71-12-12.

saisonnier

Pour Mastery with and

FAX: 46-62-98-74

RESPONSAL\_TES ENURENEY"

CIRRIERES

غالب 3 July -- 1 SALARY .... APPLICATIONS COS D 

UN CHE DE DIVISION AND ET PERSONNEL

TACHES RESPONSAGE TELE Litter ... (attended)

· Buriaria - . . Carlo No. 4. States and the second ELE CLIC ECT .

SI 2 10 DEN TON ECIGENCES ما ڪلڪ 

877 Market Commencer E ZZ Zwar . . . . .

3 - 18 4 2 2

at the state of the

matrigen i ex

24 - **155** 

-

Macragroperts

And the second section

Telephone Switch Communication

The second secon

The second secon

A CONTROL OF THE CONT

Accepted to the property of the control of the cont

Company of the part of the company o

a said of

And the second s

And the second s

American State of the State of

The first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first control of the first

Table 1 and 1 Table 1

September 1964 September 1965 Septem

الويداني التوريث الكالعوا والجوارسوون

# **CARRIÈRES** INTERNATIONALES

Postes basés à l'étranger

Institut Européen **European Institute** of Public Administration The European Institute of Public Administration in Maastricht (The Netherlands) is an interdisciplinary and multinational institute with a mission of European public ser-

in the framework of a multi-annual exchange training programme for officials of the EC Member States, EIPA has created a task force and is looking for a:

### LECTURER F/M

#### **RESPONSIBILITIES**

- To develop and carry out training sessions;
- To assume the teaching involved;
- To participate in draffing periodic activity reports.

#### REQUIREMENTS

- $\blacksquare$  3 to 4 years academic training in law, economics or public management with post-graduate specialization in Community law or European economics ;
- 3 to 5 years working experience as trainer or speaker;
- nationality of an EC Member State. Fluency in French and English, other languages an advantage;
- ability to work in an international team and environment.

**CONTRACT**: for a limited period depending on duration of programme.

**SALARY**: based on qualifications and experience.

APPLICATIONS (in English or French), must include a curriculum vitae, photo, copies of diplomas, and be sent before 30 May 1993 to : Personnel Officer, European Institute of Public Administration, P.O. Box 1229, NL 6201 BE Maastricht.

TOTAL THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

ten to the late

and the second of the second

A contract of the contract of the

ale te grama 🕏

22.2.5

The second second

and methods. حال نيز به برده ؛ دار

#### **ORGANISATION INTERNATIONALE** INSTALLÉE AUX PAYS-BAS

RECHERCHE

#### UN CHEF DE DIVISION ADMINISTRATION ET PERSONNEL (H/F)

#### TACHES/RESPONSABILITÉS

Sous la direction générale du Directeur il/elle sera responsable de la gestion générale d'administration et de personnel en particulier :

- assister à la préparation et exécution du budget annuel ;
- assister à la préparation et execution du budget annuel;
   contrôle des affaires de personnel, y compris les fichiers personnels, émoluments, indemnités, cotisations sociales, taxes, etc.;
   appel et évaluation de soumissions des offres;
   achat des équipements;
   négociation d'affaires administratives avec le pays hôte, les pouvoirs publics internationets;
- naux, les sociétés privées ;

   diverses tâches administratives.

- enseignement de niveau universitaire, de préférence l'administration et/ou de droit ;
- expérience professionnelle d'au moins 15 ans dont 5 au niveau international;
   maîtrise des langues anglaise et française;
   le tact et la capacité de surveiller le travail d'un personnel de nationalités différentes sont
- des attributs essentiels ;
   les candidats doivent être ressortissants d'un État signataire de la Convention de Lomé
- åge maximum : 45.

Nous offrons un salaire attrayant, ainsi qu'une assurance samé et plan de retraite privé. Les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature ainsi que leur CV, une photo, copies des diplômes et mentionner la date de disponibilité avant le 31 MAI 1993, en écrivant au :

MONDE PUBLICITÉ, sous nº 7145 15/17, rue du Colonel-Pierre-Avia ■ 75902 PARIS Cedex 15 Seuls les candidats sélectionnés seront invités à passer les interviews.

Pour passer vos annonces :



46-62-72-02 46-62-73-90

FAX: 46-62-98-74

# CARRIÈRES EUROPÉENNES EN ENTREPRISES

Partenariat avec 9 journaux européens

# Directeur Général -Europe

### Pièces Détachées Industrielles

#### Rémunération Importante

**Paris** 

Groupe industriel britannique recherche un patron dynamique pour gérer les activités européennes d'une de ses filiales principales, leader mondial de son industrie de pièces détachées specialisées. 400 employés. Chiffre d'affaires de 40m de livres sterling, rentable et en pleine expansion.

#### LE POSTE

- ◆ L'entière responsabilité de profit pour l'usine française et ses six filiales commerciales européennes, gérées par des Directeurs Généraux nationaux. Ce poste nouvellement créé reporte directement au Président Directeur Général.
- ◆ Les tâches principales sont la prise en charge de la logistique, la rationalisation des produits et la segmentation du marché.
- ◆ Ce poste nécessite une forte implication ainsi que des déplacements

#### **OUALIFICATIONS**

- Directeur Général possédant un sens commercial aigu et ayant. L'expérience des ventes de produits industriels en Europe.
- ◆ Formation technique supérieure, probablement d'ingénieur, de préférence en hydraulique. Anglais et français courants.
- ◆ Leader naturel possédant des qualités relationelles de premier ordre. Le candidat que nous recherchons devra prouver ses qualites d' "Euromanager" grace à ses capacités d'initiative et ses sensibilités

Please write in English, enclosing full cv. Ref SM1762M 7 Shaftesbury Court, Chalvey Park, Slough, SL1 2ER, UK

N B SELECTION LTD Norman Broadbeat Internation

associated company



Tel: +44 753 819227 Fax: +44 753 819228

#### ALTRAN SYSTEMES D'INFORMATION,

Filiale d'ALTRAN TECHNOLOGIES Société de Conseil et d'Ingénierie. apportant aux grands industriels des solutions innovantes en s'appuyant sur l'expérience de plus de 1000 ingénieurs consultants, recherche pour son département agréé SAP des :

### Consultants SAP et Chefs de projet SAP

R2/R3

Vous développerez et mènerez nos projets auprès de nos clients et coordonnerez des actions de conseil auprès des directions de grands groupes industriels et tertiaires. Vous accompagnerez les évolutions du progiciel SAP dans les environnements de type Clients/Serveurs.

d'équipes.

progiciel SAP. Votre évolution vous permettra de prendre en charge l'organisation et le management Postes à pourvoir à

De formation supérieure, vous avez acquis une expérience de conception et réalisation de systèmes d'information dans des environnements industriels et disposez d'une ou plusieurs amnées d'expérience de mise en oeuvre de modules du

PARIS, MADRID, BRUXELLES.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous la référence SAP-05 à



Jean-Michel MARTIN 58 boulevard Gonvion St-Cyr 75858 PARIS cedex 17 - FRANCE

# LE MONDE DES COMMERCIAUX

Marketing - Vente - Commercial

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons notre

Responsable Commercial

Votre mission consistera à développer une nouvelle clientèle, à fidéliser les clients existants et à participer aux orientations marketing et stratégiques de la Société. Comptetenu de la qualité des missions entreprises, le candidat recherché (28-35 ans) doit avoir au minimum une formation de niveau BAC + 4 et une expérience d'au moins 3 ans dans la vente de prestations intellectuelles auprès de Votre autonomie, votre dynamisme, votre esprit d'équipe, s'appuyant sur les

acquis de compétence et d'expérience de notre Société, seront les facteurs clés de Merci d'envoyer votre dossier sous réf. SOLU à noire Conseil : IDG Conseils 2, rue Marie Benoist - 75012 PARIS.

Placoplatre

REPRODUCTION INTERDITE

Au sein du Groupe BPB INDUSTRIES, leader européen des produits dérivés du plâtre, BPB France, 2 300 personnes, 3 milliards de francs de CA, recherche pour sa Division PLACOPLATRE (900 personnes, 1,5 milliard de CA) un :

### CHEF DE PRODUIT

- Au sein de notre Direction du Marketing et de la Communication, vous assurerez la gestion de plusieurs gammes de produits et vous participerez au développement des produits et systèmes nouveaux en liaison étroire avec la force de Vente, la Production et la R et D.
- De formation supérieure (ingénieur ou Ecole de Commerce), vous avez acquis, à 30/35 ans, grâce à des empériences significatives dans la Verste et le Marketing Opérationnel, une bonne connaissance de l'univers du bâtiment et de ses techniques.
- Fort d'une intégrarion passie, le Groupe sama vous proposer, da un contexte très internationalisé, de plus larges responsabilités.
- Pour ce posse basé en Région Parisienne, merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo) sous référence A30503 à notre Conseil Madame FAVEREAU 52, tue de la Fédération - 75015 PARIS.



Société de conseil et d'ingénierie en

réseaux d'entreprise, nous intervenons

auprès de grands comptes pour les

aider à faire évoluer et mettre en place

leurs architectures réseaux et télécoms.

Nos prestations se caractérisent par le

haut niveau d'expertise de nos

ingénieurs consultants dans ce

Dans une dynamique de croissance et d'innovation, venez participer à notre développement.

liliale d'un groupe leader en Europe (1,5 Milliard de Francs Français), nous sommes spécialistes de la serrurerie et de la sécurité dans une tradition de qualité centenaire. Dans le cadre de notre redéploiement, nous créons le poste de Chef de produit-développement produits industriels.

u sein de la Direction Marketing (4 pers.), vous vous consacrez en priorité aux nouveaux produits et apportez votre expertise aux 2 autres Chefs de produits.

30 ans environ, de formation ESC... Option Marketing, vous avez une expérience professionnelle de 5 ans en Marketing Industriel et connaissez si possible le second œuvre Bâtiment. Le contexte international nécessite la maîtrise de l'Anglais.

erci de transmettre votre candidature (lettre manuscrite, CV. photo, et prétentions) sous réf. M 3037 (mentionnée à la fois sur l'enveloppe et la lettre) à notre conseil EUROPACT - qui vous garantit une totale confidentialité - 17, rue Galilée - 75116 Paris.

BAC + 5...

**Ecoles supérieures**de commerce,

Leader européen du Crédit à la consommation, nous avons su comprendre, apprendre et progresser. Et pour continuer à aller encore plus loin, il nous faut transmettre tout cet acquis.

Titulaire d'un Diplôme de fin d'études supérieures (ESC, Bac + 5. option Marketing, vous souhaitez optimiser votre bagage théorique et rêussir votre vie professionnelle.

Pour faire de vous l'un de nos futurs dirigeants commerciants, nous vous avons préparé une formation spécifique : 2 années au sein de notre équipe marketing où vous participerez activement à notre développement. Vous découvrirez et assimilerez les conditions de notre réussite : des produits de qualité (Carte Aurore...), des technologies de pointe (communication temps réel, télématique) et "l'état d'esprit Cetelem".

Ensuite, votre évolution vers d'autres responsabilités dépendra de votre investissement et de votre sens du résultat : vous gérerez votre réussite personnelle tout en étant le garant du développement de l'entreprise. Ces trajectoires débuteront au sein de notre siège à Levallois-Perret.

Adressez- nous votre dossier de candidature (lettre, CV. photo) sous rél. 18/05 M à Frédérique Fournier CETELEM - Service Recrutement 20, avenue Georges Pompidou - 92595 Levallois Perret Cedex.

Parce que c'est naturel d'évoluer.

cetelem

**Marketing** 

comme tremplin!

**DIRECTEUR COMMERCIAL** 

optimisant son efficacité commerciale. De formation supérieure, il aura 10 ans d'expérience commerciale réussie et devra connaître le milieu institutionnel (ministères) et celui des organismes financiers Internationaux (CEE, BERD, banque

Anglais obligatoire, une autre langue (espagnol ou

Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions à notre Conseil Christian DEGELH sous réf. DE304 à : TEAM - Tertial 2

Dans le cas d'une annonce domiciliée au « Monde Publicité », il est impératif de faire figurer la référence sur votre enveloppe, afin de transmettre votre dossier dans les meilleurs délais.

Une histoire d'homes.

tran -.

1D.VII.VIST

NGENIEUR B

# IERCIAUX

# Placoplatre

Cetelem. Parce que c'est naturel d'évoluer.

# ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Gestion - Finance - Ressources humaines - Juridique

#### Pour le département de gestion patrimoniale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Au sein d'une équipe chargée de l'offre commerciale, vous aurez pour mission de concevoir des produits et des montages juridiques et fiscaux adaptés aux besoins de notre clientèle patrimoniale ; attentif aux évolutions de la réglementation et aux pratiques de la concurrence, vous interviendrez notamment dans la mise au point d'opérations de défiscalisation, de transmission de patrimoine, de montages de structures sociétaires,...

A 27/30 ans, de formation supérieure BAC + 4/5, vous justifiez de 3 à 4 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale, acquise au sein d'un cabinet de conseil juridique et fiscal ou d'un grand établissement financier. De bonnes connaissances en droit des sociétés et en fiscalité internationale constitueraient un atout supplémentaire.

Ce poste mertra en valeur votre technicité et votre rigueur mais également votre capacité à innover et votre ouverture d'esprit.

Merci d'adresser lettre de motivation, CV et prétentions, sous réf. PAT, à Anne MONFORT - Société Générale - Service du Recrutement 7, rue Caumartin - 75009 PARIS.



CONJUGUONS NOS TALENTS

L'une des plus performantes entreprises françaises côtées (CA > 10 Mds FF) recherche pour sa direction financière à Paris un Jeune Financier pour ses activités : Juridique & Fiscal

### Communication Financière/Acquisitions

Agé de 28/35 ans, diplômé d'une Grande financière, acquisitions et secrétariat Ecole de Commerce (HEC, IEP Paris) ou de formation ingénieur équivalente et complété si possible d'un diplôme juridique et fiscal, vous avez une première expérience concluante dans une banque d'affaires, un cabinet d'audit anglo-saxon ou dans la direction financière d'un groupe international. Très bon niveau d'anglais exigé.

Sous la responsabilité du secrétaire général, vous travaillerez sur les domaines suivants: montages juridiques et fiscaux, communication

général du groupe. Ce poste constitue une excellente opportunité pour un candidat top niveau, rigoureux et ayant le sens des affaires, de

compléter son expérience dans un groupe exigeant à la pointe des techniques financières. Veuillez adresser votre CV + photo + lettre manuscrite + rém. actuelle à

Charles-Henri Dumon, Michael Page Finance, 3 Bd Bineau 92594 Levallois-Perret cedex, sous réf.CHD9020MO.



### **Une histoire** d'hommes...

# HUMAN **RESOURCES** MANAGER

35 ans +

Professionnel de la fonction, possédant une formation de haut niveau, ayant déjà mis en oeuvre une véritable politique RH dans tous les registres (juridique, social, gestion, salaire, formation, communication, MIS, procédures, services généraux...) de préférence dans un contexte international, vous voulez aborder un challenge nouveau et partager une culture

Au delà de votre expérience du changement, vous êtes vous-même un homme de grande rigueur mais positif, ouvert et prêt à vous développer avec nous.

Poste basé en Région Parisienne. Anglais exigé. Conditions motivantes.

> Si vous vous reconnaissez, faites nous part de vos motivations en adressant CV, photo, lettre et rémunération actuelle à notre Conseil MERCURI URVAL, 14bis rue Daru, 75378 PARIS CEDEX 08, sous référence 61.0318/LM portée sur lettre et enveloppe.

> > Mercuri Urval

Filiale d'un Groupe industriel agro-alimentaire européen de tout premier plan recherche un

# Juriste d'Affaires

intervenez en droit des affaires en assurant le suivi en direct des dossiers qui vous sont confiés. En droit des sociétés, vous gérez le secrétariat inridique de la société et de ses filiales ainsi que les opérations de dissolutions, apports, etc...)

Vous assurez le suivi du contentieux, prenez en charge la rédaction des contrats et conseillez les opérationnels en matière de promotion et droit de la concurrence.

Agé d'environ 30 ans, de formation supérieure (DEA, DESS, DJCE, etc...), vous justifiez

Rattaché au Directeur Juridique, vous d'une expérience de 5 ans environ en droit des affaires, impérativement acquise au sein d'un groupe agro-alimentaire.

Excellent inriste, autonome et dynamique. votre sens des contacts ainsi que votre bon restructurations (cessions, fusions, niveau d'anglais vous permettront d'évoluer à terme dans un contexte international. De nombreux déplacements sont à prévoir.

> Contactez Antoine Rusconi au (1) 47.57.24.24. ou adressez CV + photo + n° tél + rémunération actuelle à Michael Page Tax & Legal, 3 boulevard Bineau, 92594 Levallois-Perret cedex, sous réf. AR8446MO.



Michael Page Tax & Legal

# Consultant senior

plus de 10 ans, nou intervenons auprès de grands groupe

Compétence, enfrousiasme et conviviablé sont les valeurs que nous partageons pour mener des

opérations en matière de : recrutement par approche directe et annonce, bilan de compti audit social, ingénierse de la formation. Professionnel de la gestion des Ressources Humpines en entreprise où en cabinet, vous savez, comme les sociétés qui nous font contionce, que la dimension conseil ne se décrète pas. Elle s'acquiert et se démontre jour après jour par la qualité des prestations réalisées.

Si vous souhaitez participer à notre développement, et avec nous, exprimer la movourmême dans un méter passion, merci d'adresser, CV complet et lettre de motivation à : an-Christophe LACAZE - PEREIRE CONSEIL S.A. 62/64, Bld Péreire - 75017 PARIS ou Rue du Golf - 33700 MERIGNAC INNOIRN

PEREIRE CONSEIL

# Expert Comptable futur associé

Diplômé ayant 6 à 8 ans d'expérience en cabinet. Nous serons sensibles à votre technique éprouvée en audit, commissariat, vos connaissances en gestion et vos excellentes qualités relationnelles. Votre réussite nous permettra de vous proposer d'être dans 2 ans le successeur de l'un de nos associés fondateurs. Le poste est basé dans une ville moyenne de l'ouest proche de l'océan. L'anglais et une solide formation supérieure de base sont bien-sûr indispensables. Merci d'envoyer votre dossier de candidature sous réf. G 390 à notre Conseil, 15 rue Cardinet 75017 PARIS.

nervet pont conseil



# ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

# Secrétaire général adjoint

Notre organisme professionnel semi- sance et de contrôle des entreprises public employant 75 personnes et regroupant 430 adhérents de très solide réputation renforce ses structures. Dans le but de perfectionner notre service auprès de nos membres situés à Paris et dans les départements de la petite couronne, nous créons la fonction de secrétaire général

Votre mission est de contribuer à améliorer le fonctionnement et développer une profession en pleine mutation. A ce titre, yous:

· étes garant de la qualité des informations juridiques, immobilières et financières diffusées à nos adhérents,

adhérentes, • mettez en place et développez un audit

et une réelle assistance auprès de nos membres.

 suscitez leur dynamisme. En fonction de vos aptitudes et du succès de vos missions vous pourrez très rapidement devenir notre Secrétaire Général.

Agé de 40 ans environ, de formation supérieure en droit, gestion et comptabilité, vous avez une bonne expérience du management et de l'audit et une grande aisance dans les contacts.

• synthétisez nos moyens de connais- Poste évolutif basé à Paris.

Merci d'adresser CV, photo et prétentions sous référence 1177 à notre conseil. Bernard Krief Recrutement, BP 186-07, 75326 Paris Cedex 07. Nous répondrons à toutes les candidatures correspondant aux exigences ci-dessus décrites



#### BERNARD KRIEF RECRUTEMENT

Un département de Bernard Krief Conseiling Group ashinatan Mascau Bruzelles Paris

### Télécommunications - Roumanie

rélécommunications développe une stratégie dynamique d'internationalisation de ses activités. Elle cherche pour sa structure en Roumanie, son

Après des études supérieures (commerciales et/ou économiques). vons avez acquis et earichi votre expérience au sein, si possible, d'entreprises de télécommunications. Aujourd'hui, à 35-45 ans, vons êtes un

professionnel de haut niveau, mmna aux techniques de supervision de la comptabilité, d'organisation, d'élaboration de budget, de cost-control et d'optimisation de la trésorerie en usage dans les entreprises internationales.

En charge de la direction adminis trative et financière, vous assurez l'ensemble des responsabilités liées à cette fonction, y compris la gestion du personnel, les relations avec les administrations locales, le reporting ainsi que le suivi et l'adaptation de la trésorerie.

Il est évident que le contexte géopolitique et culturel favorise les candidats d'origine roumaine, ou connaissant parfaitement les pays d'Europe de l'Est (particulièrement la Roumanie). La pratique usuelle du roumain et de l'anglais est

sont à la hauteur des responsabilités

Merci d'adresser votre candidature (lettre + CV) à SAGE S.A. 11, rue du Temple - 1530 Payerne - Suisse. Fax: 41 37 61 43 94.





multiple:

gestion

publics.

consultatif, appui

aux entreprises.

enseignement,

d'équipements

Mais la C.C.I.P..

ce sont aussi de

filiales – Palais des

Congrès, Parc des

Expositions Paris-

Nord Villepinte -

et, à travers ses

ESPONSABLE

DES

RELATIONS

**SOCIALES** 

à GIEN (45)

pointe

Le Centre d'Observation Economique (23 collaborateurs) est un centre de conjoncture nationale et internationale. Concepteur d'un certain nombre de baromètres, il apprécie et analyse la situation économique présente et élabore des prévisions à court-moyen terme. Il recherche

# Economiste

Au sein de la Division Conjoncture et Prévisions, vous êtes chargé du suivi et de l'analyse des questions sectorielles et des pays d'Europe du Nord.

### Macro-économiste (contrat à durée déterminée)

Au sein de la Division Conjoncture et Prévisions, vous êtes particulièrement chargé du suivi des matières premières et de (ref. ALM05258) certaines zones géographiques.

Diplômé(e)s d'un 3<sup>ème</sup> cycle universitaire ou équivalent, vous avez une première expérience. Connaissance de l'anglais souhaitée.

Merci d'adresser votre candidature en indiquant la référence choisie à la C.C.LP. - D.R.H. - 8, rue Châteaubriand -



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

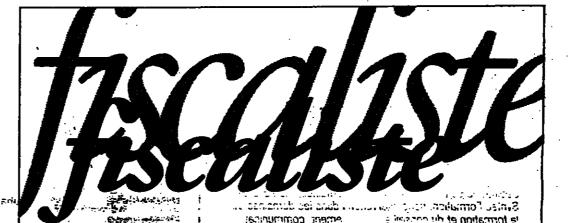

Grand groupe industriel d'envergure mondiale (15 000 personnes), présent dans plusieurs secteurs de haute technologie, nous remiorçons le service fiscal de notre siège social.

Au sein de ce service, rattaché à la Direction financière du groupe, vous serez chargé : d'intervenir en support technique auprès des unités du groupe pour l'ensemble de feurs obligations fiscales; de suivre plus largement toutes les opérations à incidence fiscale et apporter le conseil approprié dans le cadre de la politique fiscale du groupe (contrats, acquisitions, restructurations, instruction et suivi des contentieux);

• de traiter les aspects de fiscalité internationale auxquels sont confrontées les filiales et unités (en relation et avec l'aide des consultants locaux).

A 25-30 ans, de formation supérieure en fiscalité, vous possédez impérativement une première expérience de 2 à 5 ans en entreprise ou en cabinet, et parlez couramment anglais.

Si, par ailleurs, vous êtes rigoureux, animé par une véritable force de proposition et un goût du travail en équipe, soucieux d'obtenir des résultats concrets et désireux de vous investir dans des projets d'envergure, vous êtes le candidat tout désigné pour ce poste particulièrement polyvaient.

Merci d'adresser votre candidature, sous réf. 42687, à Média-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17, qui transmettra.

### réalisations, la maîtrise des technologies de

# **Caysersberg** Leader sur ses marchés avec les marques VANIA. LOTUS, MOLTONEL.

DEEKO PARTY et OKAY (CA 4 milliards de F, 2500 personnes, 4 usines) vous propose de rejoindre son site industriel de Gien (350 personnes).

Rattaché au Directeur de l'usine et fonctionnellement au Directeur des affaires sociales du groupe, interlocuteur privilégié des opérationnels, vous assurerez l'administration et la gestion du personnei.

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience de 8 ans minimum dans la fonction dont une partie en usine.

Homme de terrain aimant concrétiser ses réflexions, autonome et diplomate, vous serez le garant des bonnes relations tant avec nos partenaires sociaux qu'avec l'environnement régional.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et photo à KAYSERSBERG, Direction des Ressources Humaines, 23 bd Georges Clemenceau, 92400 Courbevoie.

Kavsersberg une societe ou Groupe JAMONT.

psychosociologues

Mission: Etablir des bilans de compétences individuels. Procéder à des sélections de cadres. Participer à des audits de structure et de management. Réaliser des analyses de situation avant recrutement.

Il fout : Une formation complète en sciences humaines. Une expérience d'environ cinq ans en recrutement. La maîtrise des tests. La capacité à créer, étalonner, valider de nouveaux tests. Une grande facilité dans la rédaction des textes et l'animation de réunions. Une personnalité extravertie, rigoureuse et créative.

Il est offert : Une activité diversifiée dans un groupe pluridisciplinaire. De larges possibilités de développement

Merci d'envoyer votre candidature sous la référence BKM/PSI/LM à Bernard Krief Consulting Group, 115 rue du Bac, 75007 Paris. Il sera répondu à tous les dossiers correspondant aux caractéristiques demandées.



BERNARD KRIEF RECRUTEMENT

Un departament de Bernord Krief Consulting Group Washington Moscon Brazelles Paris PME en forte croissance - PARIS

### **JEUNE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER**

Pour compléter une équipe de direction motivée

Une solide santé financière, une gamme de produits leaders sur leur marché, un outil de production performant, sont parmi les atouts qui nous permettront de réussir notre croissance et le développem international que nous avons entrepris.

En Ilaison directe avec notre Président, vous prenez en charge l'intégralité des fonctions classiques d'une D.A.F pour l'ensemble de notre Groupe en France et dans nos filiales européennes (comptabilité, estion, trésorerie, personnel, juridique et fiscal,....). Vous participerez à la définition et la mise en oeuvre d'une politique financière au service de notre stratégie de développement.

A 35 ans environ, après une formation supérieure en gestion (Ecole de commerce, Dauphine, MBA, ...) et quelques années d'audit, vous avez plusieurs années d'expérience de la fonction, acquise dans une entreprise industrielle et commerciale à vocation internationale.

Vous parlez l'anglais et si possible l'allemand.

Au-delà de votre compétence, nous attendons de vous une personnalité forte, un esprit ouvert et créatif, le sens de la stratégie, l'envie de vous intégrer à une équipe de direction efficace et performante pour réussir un projet de développement ambitteux.

Merci d'envoyer votre dossier complet (lettre manuscrite, C.V. photo et rémunération actuelle) à notre Conseil sous référence D.DAF.11.



38, rue Vanibler 92:100 BOULOGNE.

Consultani format cum confirma

W/ ... 10°C ... # 12. L 422 213 1 1. 2. 1 \*\*\*\* 22-73 2. 220 3E | 71

· ----

7137

\*\* of 1

REPRODUCTION INTERDITE

Le groupe Chadwyck-Healey est le leader européen de l'édition sur CD-ROM de publications professionnelles et institutionnelles. Sa filiale française située à Paris (12 personnes, 12 MF de CA) développe, édite et commercialise des bases de données sur CD-ROM commercialise des bases de données sur CD-ROM commercialise des bases de publiques et privées. auprès de bibliothèques publiques et privées, d'universités, d'organismes internationaux...

# Directeur général

Votre mission: Tout en poursuivant les contrats existants, vous développez de nouveaux projets éditoriaux auprès de fournisseurs de données potentiels. Vous définissez une politique marketing en accord avec le groupe. Vous animez l'équipe en place et vous êtes responsable de la gestion de la société.

Votre profil : Issu du milieu de l'édition - traditionnelle ou électronique - ou bien d'un secteur utilisateur (bibliothèques, librairies, documentation, systèmes d'information...), vous possédez une expérience d'encadrement d'une petite équipe ou de management d'un centre de profit. Anglais impératif.

Merci d'envoyer lettre et CV, sous rél. 23059B, à Bruno Lavaste au Floriau Mantione Institut, 365, rue de Vaugirard, 75015

Florian Mantione Anstitut



#### INSTITUTE OF MANAGEMENT RESOURCES

Los Angeles - Mexico - Toronto MANCHESTER - PARIS - MILAN - MADRID - MUNICH

Nous recherchons pour nos opérations françaises des

# CONSULTANTS EN MANAGEMENT

Notre activité : Conseil en management orienté vers l'amé-lioration de l'efficacité et de la rentabilité.

Notre atout : la performance. Pour faire face à la forte croissance de la filiale France, nous renforçons notre équipe en intégrant plusieurs Consultants en

Votre mission : coordination de toutes les actions impliquées dans la mise en place d'organisations plus performantes et de systèmes de gestion adaptés. Partie intégrante d'une équipe, votre rôle est primordial dans l'exécution du projet.

Votre expérience, votre état d'esprit, votre sens du

Aujourd'hui, LA

CHAMBRE DE

COMMERCE ET

PARIS est au

Son rôle est

multiple:

gestion

publics.

D'INDUSTRIE DE

service de 267.734 entreprises sur Paris et sa région

de 3 milliards de F.

consultatif. appui

aux entreprises.

enseignement.

d'équipements

Mais la C.C.I.P.,

prestigieuses

filiales - Palais des

Congrès, Parc des

Expositions Paris-

Nord Villepinte -

et, à travers ses

réalisations, la

technologies de pointe.

maîtrise des

contact humain vous permettent de maîtriser rapidement les concepts de stratégie et d'organisation.

Votre sens analytique très prononcé ne vous empêche cependant pas d'avoir une vision synthétique des problèmes.

Diplômé de l'enseignement supérieur (Ecole de commerce ou d'ingénieur), vous êtes agé de 28 à

Vous maîtrisez bien entendu parfaitement l'Anglais. Une autre langue européenne serait un atout. Vous serez fréquemment en déplacement.

Adressez CV, lettre manuscrite et photo, sous la référence 2595 M, à notre Conseil Jean-Claude MAURICE CONSEIL - 15, rue Sarrette - 75014 Paris.

# Consultant formateur confirmé

LYON

Cabinet de conseil en Ressources Humaines, membre de Syntec Formation, nous intervenons dans les domaines de la formation et du conseil en management, communication et qualité de service.

A 30 ans minimum, de formation supérieure (sup. de Co., université, ingénieur...), vous avez une expérience significative et réussie du consulting. Vous maîtrisez l'anglais et possédez les qualités qui vous permettront d'adhèrer à nos valeurs : sens de l'entreprise et générosité.

Vous ferez partie d'une véritable équipe, où les performances de chacun s'inscrivent dans la réussite de tous. Nous vous confierons des missions chez nos clients et, en parallèle, vous développerez votre propre courant d'affaires. Nous sommes très exigeants sur la qualité de nos prestations et ambitieux pour notre avenir. Si vous l'êtes aussi, adressez votre candidature avec CV, photo et prétentions sous réf. JS93/MO, SESAME Conseil, 26 rue Louis-Blanc, 69006 Lyon.



**EDITEUR SCOLAIRE** Recherche un(e)

**EDITEUR(TRICE) SENIOR** 

De formation universitaire dans un domaine

littéraire ou scientifique, vous disposez d'une expérience d'au moins

cinq ans en qualité de Secrétaire d'Edition ou

Une expérience, même courte, dans l'enseignement

Au sein du département "Primaire", vous mènerez à

bien la réalisation d'ouvrages et de collections : de la mise

Vous assurerez la coordination et le contrôle du suivi de

fabrication : contrôle budgétaire, contrôle des délais,

Vous participerez à la rédaction de documents

promotionnels et pourrez être associé(e) à la

recherche d'auteurs et à la définition de projets.

Editeur confirmé dans l'univers scolaire.

au point du manuscrit à la promotion du produit.

gestion des extérieurs et des intervenants internes.

Primaire serait très appréciée.

GROUPE

Le groupe Ecole Supérieure de Commerce de Paris comprend 4 grandes divisions de programmes : Ecole, Mastères spécialisés, MBA Part-Time, ESCP Senior avec 1 600 étudiants et 281 collaborateurs dont 92 professeurs permanents. Pour accompagner son développement, il recherche

# 3 Professeurs

- EN CONTROLE DE GESTION

Diplômé d'une Grande Ecole et titulaire d'un doctorat, vous avez une expérience professionnelle et pédagogique confirmée en contrôle de gestion. Publications académiques ou professionnelles (Ref. ALM05259) souhaitées.

#### - ENGESTION DESPRESSOURCES HUMAINES, PSYCHOLOGIE ET MANAGEMENT

Diplômé en Psychologie et titulaire d'un doctorat, vous avez une expérience professionnelle et pédagogique dans les différents domaines de la Gestion des Ressources Humaines.

#### - EN MARKETING DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE (Poste à mi-temps)

Titulaire d'une double formation ingénieur et gestionnaire (doctorat ou thèse en cours), vous avez une expérience confirmée en marketing des produits de haute technologie. Une expérience de (Réf. ALM05261) l'enseignement est souhaitée.

Merci d'adresser votre candidature en indiquant la référence choisie à la C.C.LP. - Direction de l'Enseignement – 19, rue Lord Byron – 75008 PARIS



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

# JEUNE DIRECTEUR

march from march the first that the first process is also because the first process.

tiga<del>n diginal terresis de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition</del>

Brown to the section of the section

and the state of t

Fall on forte crossance . MS

the second section of the second

and the second

والمتعارض والمتع

ADMINISTRATIF \* ET FINANCIER

Plant spinispitates was bequipe to describe with

Merci d'adresser votre lettre manuscrite, C.V. et prétentions, sous référence 6010 à EUROMESSAGES - BP 80 - 92105 BOULOGNE Cedex qui transmettra ou tapez 3616 EUROMES Code 6010

Le style habitat vous plait?

EVOLUEZ DANS SES MÉTIERS.

Le style HABITAT, das meubles et ires de designers qui jouent la modernité et l'élégance au rythme des collections.

C'est aussi, pour réussir, 37 magasins en France, 1200 collaborateurs, 1,2 milliard de francs de CA et des métiers qui bougent et font bouger.

chargé de mission direction marketing

# SECTEURS PUBLIC ET ASSOCIATIF



La ville de HOUILLES Yvelines

13' de la gare Paris-Saint-Lazare

Collaborateur direct du Maire, chargé de la mise en oeuvre des orientations municipales ainsi que de la direction et de la coordination générale des Services Municipaux, vous possédez une tongue et solide expérience des collectivités locales, au cours de laquelle vous avez su fairereconnaître vos compétences administratives et juridiques, votre sens de l'organisation et des

De formation supérieure, vous êtes initié à l'informatique.

Ce poste d'envergure, au sein d'une collectivité dynamique et motivée, est assorti d'avantages importants : régime indemnitaire, prime de responsabilité, logement de fonction.

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV et photo) avant le 15 juin 1993 à M. le Maire, Conseiller Général des Yvelines Hôtel de Ville, 78805 HOUILLES CEDEX.

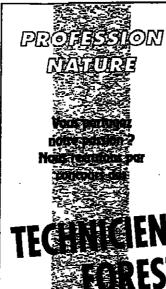

L'aventure commence en 1291, lorsque Philippe le Bel crée l'Administration des Eaux et Forêts qui, sept siècles darant, veillera sur les richesses de la plus grande forêt d'Europe. Elle se poarsait désormais avec l'ONF. Depais 25 ans, 14.000 hommes et femmes entretiennent et protègent an formidable patrimoine, à l'aide des techniques de gestion les, plas récentes. Etablissement public à caractère indastriei et commercial, l'Office National des Forêts est aujourdhai la 10ème entreprise pablique française.



Nos techniciens forestiers participent, sur le terrain, à la mise en valeur et à la protection des forêts ainsi qu'à l'ensemble des missions de technique forestière, d'aménagement et d'équipement du milieu naturel qui incombent à l'ONF.

Le concours est ouvert aux titulaires d'un BTSA (option production forestière), ainsi qu'aux personnes possédant un bon niveau scientifique (Boc + 2 préconisé). Les inscriptions sont enregistrées par Minitel: composez le 3614 et tapez le code ONFDG.

La date limite d'inscription est fixée au 4 juin 1993.

L'AFAQ, organisme certificateur de systèmes Assurance Qualité en France

RECHERCHE

#### **UN CADRE**

pour son Comité Sectoriel Transports

Dynamique, méthodique et rigoureux, il on elle aura en charge d'animer ce comité. Agé(e) entre 30 et 40 ans, il ou elle devra avoir une formation supérieure (ingénieur) et devra bien connaître le monde du Transport ou de la Logistique et les systèmes de certification (assurance Qualité). Parler anglais et utiliser la micro-informatique sont des atouts essentiels. Poste à pourvoir rapidement, basé banlieue sud de Paris.

Adresser CV + lettre manuscrite à l'attention de P. BOURGEOIS : AFAQ ■ BP 40 ■ 92224 BAGNEUX Cedex

REGION CENTRE

Société en développement, spécialisée dans l'ingénierie d'éclairage de sites extérieurs recherche un :

### Technicien de laboratoire et prototypage

Vous assurez la réalisation de protorypes pour la construction d'éclairages spécifiques et développez mécanique, vous avez une bonne culture des les nouveaux systèmes. Vous avez acquis une expérience de 5 ans sur des travailler au sein d'une équipe dynamique et systèmes opto-mécaniques. Vous connaissez la pro-

grammation Assembleur et le langage C sous Unix.

technologies de l'aluminium et étes motivé pour

Merci d'envoyer votre CV sous la réf. 24.327-271 à notre conseil Onoma. 26 rue de Berri, 75008 Paris.



Un parlementaire de la majorité, par ailleurs chef d'entreprise, recherche pour le relayer dans sa circonscription, son directeur de cabinet.

Vous serez chargé(e) : De la représentation permanente du député, des dossiers prioritaires pour l'avenir de l'agglomération et de sa région. De l'animation politique de la circonscription.

Des dossiers économiques, c'est-à-dire essentiellement du contact avec les entreprises susceptibles de s'installer dans la circonscription et de créer des emplois.

De formation économique (Science Po - école commerciale...), vous avez une expérience similaire acquise auprès d'un leader de grande collectivité locale et vous êtes prêt à vous engager pour le succès de la région.

Ce poste passionnant peut avoir rapidement des Merci d'envoyer votre candidature sous ref. YM, à Bernard Krief Recrutement, 115 rue du Bac, 75007 Paris. Nous répondrons à toutes les candidatures correspondant aux exigences ci-dessus décrites. Il sera répondu à tous les dossiers correspondant aux caractéristiques demandées.



#### BERNARD KRIEF RECRUTEMENT

Un département de Bernard Krief Consulting Group



#### **VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE**

(Seine-Saint-Denis **32** 000 habitants) 20 minutes CHATELET RER B

RECHERCHE

### UN DIRECTEUR DE CABINET

Collaborateur du Maire, il s'attachera à étudier les grands dos-siers d'une ville dynamique placée au cosur du pôle d'envergure européenne de Roissy, aidera le Maire dans le prise de déci-sions, dirigera une équipe de collaborateurs et d'assistants.

- QUALITÉS REQUISES : ■ Formation universitaire souhaitée.
- Connaissance des affaires municipales appréciée.
   Esprit d'écoute et d'œuverture aux problèmes complexes de société.

#### UN ATTACHÉ PARLEMENTAIRE

Chargé de coordonner l'activité parlementaire dans les trois villes de la circonscription : SEVRAN/TREMBLAY/VILLEPINTE. Travaillera en étroite liaison avec le Directeur de Cabinet.

- QUALITÉS REQUISES:
- Esprit d'initiative. ■ Aptitude à la rédaction.
- Formation juridique souhaitée.

Envoyer lettre de candidature et curriculum vitae à :

MONSIEUR LE DÉPUTÉ/MAIRE VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 18, bd de l'Hôtel-de-Ville 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE



cherche pour son LABORATOIRE D'ETUDES ET D'ANALYSES

# NGENIEU

Vous souhaitez faire profiter de vos compétences un service public de

Vous avez une expérience de quelques années dans un service de chromatographie en phase gazeuse et HPLC.

- Vous voulez intégrer une équipe motivée et performante dans une structure en pleine évolution. **VOS MISSIONS** Animer un secteur d'analyses des micro-polluants par
- Rechercher et développer de nouvelles méthodes par cette
- Assurer l'exécution des analyses avec l'aide de 2
- Travailler à l'élaboration du manuel "Qualité"
- VOTRE PROFIL
- · Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Chimiste (ENSI), ou diplôme du troisieme cycle (Doctorat).
- Bonne expérience de la chromatographie et de son couplage avec la spectrométrie de masse. **NOUS YOUS PROPOSONS**
- · Un recrutement direct, par voie de mutation ou de
- Un traitement annuel brut de début de carrière de 165 000 F auquel s'ajoutent une prime de fin d'année et éventuellement un supplement familial pour enfant à charge.



1 300 000 habitants, 2000 agents, 4 milliards de budget

RECHERCHE

#### pour sa DIRECTION des FINANCES un CADRE FINANCIER

- Titulaire du cadre d'emploi d'ATTACHÉ TERRITORIAL, vous justifiez d'une solide expérience professionnelle en finances locales et maîtrisez les procédures comptables et
- Vous souhaitez vous investir dans une nouvelle mission où vous aurez la responsabilité d'études financières prospectives, du suivi et de l'analyse des indicateurs de gestion, des tableaux de bord existants ou à créer, s'inscrivant dans une démarche de contrôle de gestion.
- Goût du travail en équipe, diplomatie, rigueur, sens des initiatives et attrait pour l'outil informatique seront des atouts déterminants.
- Connaissances en comptabilité privée souhaitées.

Les candidatures (lettre de motivation, CV avec photographie) sont à adresser rapidement à:

Monsieur le Président du Conseil général Direction générale des Services du Département Direction des Ressources humaines

2, place André-Mignot, 78012 VERSAILLES CEDEX

Wils tecoirem et de any intéresses Mileur ont été confide

Poster to raulege

prions instant amonceurs d'avoir l'e de tépondre à toutes Directeur

de cabinet

lenter de la lange

RECHERCHE ----

UN CADRE FINANCIER

The property control of the control of the

The second secon

The second secon

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

The second secon

Sundane to Principal de Consei 35 fts

The second secon The second secon

● Confe 製版機能である。 Section Section 1995 (Applied To

The second of th

here at Louise der 7ahs mayer quality

pline. Il 1 dide des techniques de gesig mater Materials and public c (Gracters intothis stat. PORRes Mediannel des Forêts est acjourde

the richnesses de la plus grande forét d'Europe President Sesermais over LONE Depois 25 aug. has of females extrationment of protiget a

tio publique française.

# SECTEURS DE POINTE

Production - Informatique - Haute technologie



#### FOURNIER

REPRODUCTION INTERDITE

De la pharmacie à la chimie fine, de l'adhésif chimrgical à l'adhésif industriel et grand public, la d<del>iversification</del> réussie d'un groupe à vocation internation

### INGÉNIEUR CHIMISTE RESPONSABLE CELLULE "POŁYMÈRES - FORMULATION"

🚾 Dépendant directement du Directeur du Laboracoire Adhésifs et en étroite relation avec les Ingénieurs Développement des cellules analytiques et pilotes, vous assurerez la conception et l'élaboration de nouvelles formules de masses adhésives et polymères dans un triple objectif :

- proposer des formulations répondant au cahier des charges de recherche
- participer au développement de nos atouts concurrentiels dans le
- domaine des polymères et des adhésis, contribuer à la veille technologique dans nos métiers.
- Ingénieur Chimiste, spécialisé polymères, vous avez une expérience industrielle de 5 à 10 ans en Recherche & Développement, et connaissez bien notre secteur d'activité. Conscient de l'importance du domaine qui vous sera confié, vous saurez être concret, pragmatique, innovateur et
- · Anelais indispensable . Nationalité indifférence
- Pour ce poste basé à Dijon, merci d'adresser lettre manuscrite, CV et prétentions sous réf PV/12

Groupe Fournier, Service Recrutement, 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve.

La Direction de l'Informatique et des Télécommunications gère un réseau d'entreprise desservant environ 12 000 utilisateurs et faisant appel aux techniques les plus avancées en matière de réseaux et de télécommunications (réseau voix et données, réseaux à valeur ajoutée...). Le Service d'études des Systèmes de Télécommunication recherche pour son bureau d'études, un :

### **ARCHITECTE RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS**

Vous êtes diplômé d'une grande Ecole d'Ingénieurs avec une spécialité Télécom (SUPELEC, ENST, MASTERE...) ou un DESS de Télé-

Vous avez entre 28 et 32 ans, et possédez une première expérience en matière de réseaux hétérogènes d'entreprise (Télé-informatique, téléphonie numérique, réseaux à valeur ajoutée, réseaux hout débit, réseaux locaux, architectures constructeurs...).

Vous avez acquis une bonne connaissance des réseaux publics de transport de données (X25, RNIS) et des normes ISO et CCITT (notamment OSI, X400, Interfaces S, FTAM...) et des standards du marché (TCP/IP, FDDI, ATM).

Vous participerez, ou sein du Bureau d'Etudes Réseaux, à la conception et à la spécification des moyens de communication de la Banque en relation avec les services internes et les intervenants extérieurs. Vous conduirez des études et des réalisations dans cet environnement novateur et stratégique.

Vos capacités de jugement et de réflexion, et votre aptitude à dialoguer dans des environnements divers sont primordiales pour réussir. Ce poste évolutif de haut niveau, dans un environnement technique exceptionnel vous permettra d'acquerir sur le plan humain et technique, une formation et un savoir-faire de tout premier plan.

Merci d'adresser lettre, CV et photo sous référence MAR31 à Isabelle de FORCADE, RIB, 140 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, qui traîtera votre candidature en toute confidentialité.

#### والمراجع والمراجع والمراجع ADVANCED COMPUTER RESEARCH INSTITUTE

Développer et vendre un Supercalculateur Européen, c'est le défi que relève notre équipe multinationale à Lyon

Dans un contexte de haute technologie : conception de circults intégrés VLSI à haute performance et circults imprimés de house complexité, nous créons 2 postes :

# ngénieurs Aacement routage PCB

Au sein d'une équipe, vous êtes spécialiste du Placement/Routage de cartes électroniques complexes (PCB). Après avoir étudié les spécifications, vous Implantez des cartes en utilisant les outils Cadence/Valide Allegro. Vous créez et mettez à jour les bibliothèques (ASIC, packages, connectors...) correspondentes.

Avant tout DESIGNER, de formation ingénieur, vous justifiez obligatolrement d'une expérience d'au moins deux ans de pratique du Placement/Routage dans un environnement industriel. Nécessoirement, vous possédez de bonnes

connaissances des PCB mutitioyers complexes combinant plusieurs technologies. (ASGA, ECL, TTL, CMOS) et maîtrisez l'anglais technique. Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, photo) s/réf, 93/P301/205 obligatoire à :

ADVANCED COMPUTER RESEARCH INSTITUTE. 1 bd Vivier Merie, 69443 Lyon cedex 3.

LNotre Grand Projet : un Superordinateur Européen

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

#### FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL (6 300 personnes dans le monde) regroupe l'ensemble des activités connectiques du Groupe Framatome. Leader en Europe, FCI poursuit sa stratégie de développement de nouvelles implantations internationales. Le

### RESPONSABLE DE PROJET INDUSTRIEL

Connectique pour l'industrie automobile

que nous recrutons dans ce cadre aura pour mission de conduire la définition et la mise en œuvre d'une future implantation industrielle en Extrême-Orient, dans le domaine de la connectique pour l'Automobile.

- En liaison étroite avec les Directions Techniques de nos clients Constructeurs Automobiles et nos équipes d'engineering, il sélectionnera les produits adéquats et mobili-sera nos Services internes pour en définir les spécifications et les process de fabrication.
- il définira, proposera et négociera les différents contrats nécessaires à la
- Chargé d'en engager et d'en suivre toutes les phases, il préparera les dossiers d'investissement, définira les moyens techniques et humains à mettre en œuvre et s'assurera, en amont comme sur le terrain, du bon déroulement de chacune des étapes. Il conduira ses activités et ses choix en tenant compte des aspects aussi bien techniques que marketing et financiers.

Professionnel de la connectique, de la construction ou de l'équipement automobile, vous êtes diplômé d'une grande école d'Ingénicurs et vous avez au moins 5 ans d'expérience industrielle. Les différentes responsabilités que vous y avez exercé vous ont préparé aux responsabilités internationales diversifiées que nous

souhaitons vous confier. Les marchés chinois et/ou d'Extrême-Orient ne vous sont pas étrangers. Vous maîtrisez l'anglais et vous avez, si possible, de bonnes notions d'une ou plusieurs langues extrême-orientales.

Poste basé en région parisienne, mais entraînant de fréquents déplacements de



Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre, C.V. et photo), sous la réf. AW/5419 FC1
Direction des Ressources Homaines
145; me Yvei Le Cox

FRAMATOME CONNECTORS

# SECTEURS DE POINTE

#### AU CŒUR DE LA STRATÉGIE D'UN GRAND GROUPE INDUSTRIEL

#### Une stratégie ouverte sur les grands projets européens.

Au sein d'un groupe industriel français présent au niveau mondial dans plusieurs domaines de haute technologie, notre Service Robotique met en œuvre des projets de grande envergure, associant des partenaires industriels diversifiés et intégrant des

Les succès rencontrés en France et en Europe par le développement de robots de 3º00e génération pour l'industrie lourde nous conduit à renforcer le potentiel du Service.

#### Responsabilités techniques et encadrement

En position d'Adjoint au Chef du Service, le

#### RESPONSABLE DE PROJETS ROBOTIQUES

que nous recherchons conduira toutes les phases d'élaboration, de développement et de réalisation des projets qui lui seront confiés.

A partir des besoins exprimés par les utilisateurs, il définit l'ensemble du projet. organise, coordonne et soutient les activités des équipes de développement, dirige et suit les travaux de conception, d'ingénierie, de réalisation et d'intégration. Il contrôle chaque étape du projet sur les plans techniques aussi bien que financiers et

propose les éventuels correctifs nécessaires. Il seconde le Chef du Service Robotique dans divers domaines placés sous sa

#### Technicité, communication, expérience de projets pluridisciplinaires

Votre formation de haut niveau (Grande École d'Ingénieurs - généraliste, électromécanique, Automatisme...- avec, si possible, un DEA ou un Doctorat d'Université) se double de réelles qualités de communication et d'animation. Vos 10 années au moins d'expérience industrielle vous ont amené à prendre des responsabilités opérationnelles et diversifiées dans le cadre de projets pluridisciplinaires avancés (informatique industrielle, instrumentation, traitement du signal, visionique...).

#### Grands projets et management

Votre esprit de réalisation et votre contribution aux stratégies robotiques de notre Groupe vous permettront de renforcer vos responsabilités techniques en France et dans le monde, et d'évoluer à terme vers des responsabilités de management. Ce poste est basé dans une métropole régionale et entraînera des déplacements

Votre candidature (lettre manuscrite, C.V. et photo) sera étudiée en toute confidentialité. Merci de l'adresser, sous la référence M/258/MO, à notre Conseil



MILO R.H. 3 avenue des Ternes 75017 Paris

#### **ADMINISTRATION**

#### RECHERCHE:

en Europe.

RÉF. 1 Pour PARJS-7-

I Ingénieur contractuel grande école (X, Mines Centrale, Télécom) pour pilotage d'im-portants chantiers techniques. Connaissances télécom et réseaux locaux indispensables. 2 à 5 ans d'expérience.

l Ingénieur contractuel (École d'ingénieurs ou bac + 5) pour coordination de la mise en place de grandes applications nationales de gestion. 2 à 5 ans d'expérience comme

l Ingénieur (grande école ou doctorat) débutant ou première expérience pour poste adjoint au responsable d'un important projet national de gestion sous UNIX.

Écrire sous réf. 8654 LE MONDE PUBLICITÉ 15/17, rue du Col.-Pierre-Avia - 75902 PARIS Cedex 15

# RESPONSABLE DE DOMAINES

Au sein de la Direction Informatique et Télécommunications Groupe, vous serez responsable des applications d'une ou plusieurs Directions Centrales ainsi que de l'étude et la mise en œuvre de domaines transverses applicables à l'ensemble des entités (relations fournisseurs, gestion de projet...)

Plus précisément, responsable du calendrier, des coûts et de la qualité, vous prendrez

- les études préalables dans le cadre de la stratégie du domaine concerné,

- la maîtrise d'œuvre des développements et prestations, en partenariat avec les fournisseurs préalablement sélectionnés.

- le suivi de la mise en place et de l'exploitation des systèmes fournis à l'utilisateur, - l'assistance aux autres responsables pour les thèmes transverses dont vous avez la charge.

De formation Ingénieur ou Ecole de Commerce, âgé d'au moins 30 ans, vous avez une expérience de plusieurs années, en SSII ou cabinet conseil, de la conduite de projets en informa-

tique de gestion. Pour ce poste basé à PARIS-LA-DEFENSE, merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV + photo et prétentions), sous référence 49880, à Organisation et Publicité 2, rue Marengo - 75001 PARIS, qui transmettra



LA PASSION A TOUJOURS RAISON



#### ECOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Le Groupe ESIEE, centre d'enseignement supérieur scientifique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, affre, dans le codre d'une nouvelle phase de son développement, des opportunités de corrière dans un environnement européen à des :

#### **PROFESSEURS - CHERCHEURS**

engagés dans la démarche pédagogique et tentés par la recherche en partenariat industriel

Professeurs confirmés experimentés dans la conduite d'équipes de recherche

Compétence ou expertise démontrée dans une Grande Ecole d'Ingénieurs ou Université, Entreprise industrielle, Laboratoire de Recherche dans une spécialité relevant des domaines :

> Automatique : temps réel, commande Informatique : systèmes et réseaux

Ils participerant à des programmes pédagogiques et de recherche, notamment à des contrats européens : Esprit, Eureka/Prometheus, Brite/Euram, en bénéficiant d'un important parc de matériel et d'un environnement de qualité sur le Campus Descartes à Marne-la-Vallée près de Paris.

Adresser lettre de condidature, références et curriculum vitoe :

Directeur du Groupe ESIEE - B.P 99 - Cité Descortes - 93162 Noisy-le-Grand cedex Tél : (1) 45.92.65.50 - Fax : (1) 45.92.66.99 stures : 1er juin 1993 - Décision : 15 juillet 1993

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

#### GRAND ETABLISSEMENT FINANCIER

Doté d'un très grand réseau DAB/GAB reposant sur un ensemble de serveurs STRATUS et le progiciel ON2, recherche

### JEUNE CHEF DE PROJET

### Spécialiste Serveur Monétique

Vous avez un diplôme d'ingénieur (Ecole Scientifique), environ 27 à 30 ans, avec une expérience impérative d'ingénieur d'études de 3 à 5 ans sur serveur monétique dans une SSII, dans un grand établissement bancaire ou dans un organisme

Vous êtes un familier des systèmes multitâches et des réseaux de télécommunications dans un environnement hétérogène (STRATUS/ON2 apprécié).

Possédant de solides qualités humaines, un grand potentiel évolutif, vous serez chargé d'assurer les importantes évolutions fonctionnelles et techniques de notre architecture, de nos réseaux et de nos services Clientèle. Vos relations avec nos fournisseurs de matériels et de progiciels seront constantes. Vous aurez pour mission de coordonner, de planifier et de suivre leurs trovaux.

Ce poste de tout premier plan vous permettra de vous situer en maître d'ouvrage dans un environnement technique extrêmement sophistiqué et performant, ouvert sur des projets stratégiques de dimension nationale et européenne.

Une bonne pratique de l'anglais est souhaitée. Le poste est basé à PARIS CENTRE.

Merci d'adresser lettre, CV et photo sous référence MCP22 à Isabelle de FORCADE, RIB, 140 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, qui traitera votre candidature en toute confidentialité.





Concepteur et fabricant de matériel de PAIEMENT ELECTRONIQUE, SYSTEMES DE PEAGE et de PUBLIPHONIE recherche:

### ngénieurs Commerciaux

FRANCE ET EXPORT

Formation école supérieure de commerce. Pratique de l'anglais indispensable, espagnol sonhaité, allemand apprécié. Réf. : JPM/11

De tormation Sup Télécom, Centrale, Polytechnique, Supelec pour

### Chefs de Projet

INGENIEURS LOGICIELS Dans le domaine des Télécommunications, vous avez une expérience en Téléinformatique (X25). micro-informatique et systèmes d'exploitation (UNIX). Réf.: JPL/21

### **Ingénieurs Affaires**

Formation gestion (IAE, IFG). Pratique de l'anglais et de l'espagnol indispensable. Expérience de 4 à 5 ans.

Notre jeune société (600 pers.) est implantée dans la région RHONE-ALPES (Valence) et offre des métiers de haute technologie sur un marché international évolutif (200 ingénieurs et ingénieurs en R & D). Elle a pour partenaire le groupe ASCOM (18 000 pers.).

Merci d'adresser leure, CV et prétentions en précisant la réf. choisie à DRH Monétel - rue Claude Chappe BP 344 - 07500 GUILHERAND GRANGES.

See excesses T. wil-

THE PARTY OF THE P

BES 3230231 3 1 1 1

COLUMN TO SERVICE !!

**św ć** ≂ელი ე : : : :

S print; : Mare in a

int in the section to the

|| 神を | おは にか **李明 12 7至7 - "** 

Bright Man

(版) (3 1 2 2 2 2 3 )

HILT RESERVE

Consider the second

(mbdg) Zem (b): :

AND REAL PROPERTY.

**Part** 11 21 27 1

HER JE JEZEN . ⊂ .